







# HISTOIRE D'ÉGYPTE.

## PREMIÈRE PARTIE

ÉGYPTE SOUS LES BOIS INDIGÈNES

DE MÉNA JUSQU'A RAMSÈS II.







# HISTOIRE D'ÉGYPTE

### DES LES PREMIERS TEMPS DE SON EXISTENCE JUSQU'A NOS JOURS

OUVRAGE DÉDIÉ

SON ALTESSE LE VICE-ROI D'ÉGYPTE

### MOHAMMED - SAÏD - PACHA

PAR

### LE DOCTEUR HENRI BRUGSCH

CHEVALUE DE L'ORME DE L'AIGLE ROCGE DE PECPOS, IN. CLAME, RY DE LA CRICK DE CRALLES DE D'ARACUE, COMERCAPETE ARACOPE AU STEER BUTAL DES APTRICITÉS ENTREPRES DE REMEIR, EXCESS ENCORALES DE LA SOCIÉTÉ ÉNTPHÈSE DE CARRE, REMEIR DE LA SOCIÉTÉ BURATALE PÁLACUES, MUNICAS CORRESPONDANT DE L'ACRES ENCORALES DE L'AU-DEPONNE DE MADEIR DE DOS ENLESS. LITTERS DE RÉTILLES DE DE L'ACCESSOR, DE LA SOCIÉTÉ GUESTALES FÁMEDONCO. TIVO. DE CO. L'ACCESSOR DE L'ACCESS

ACCOMPAGNÉ DE PLANCHES LITHOGRAPHIÉES ET D'UN ATLAS DE VUES PITTORESQUES

PREMIÈRE PARTIE L'ÉGYPTE SOUS LES ROIS INDIGÈNES

LEIPZIG LIBBAIRIE J. C. HINRICHS 1859

### A SON ALTESSE

## LE VICE-ROI D'ÉGYPTE

# MOHAMMED-SAÏD-PACHA.

MONSEIGNEUR,

Ayant eu, l'année passée, l'honneur insigne d'être admis en présence de VOTRE ALTESSE, je fius sensiblement touché de la bienveillante manière avec laquelle Elle daigna m'accucillir si gràcieusement. Je m'éloignai du palais de Kasr-el-Nil avec les sentiments d'une admiration profonde que, de prime-abord, le changement apporté dans la physionomie publique de l'Égypte m'avait inspirée à mon arrivée dans ce pays que j'avais quitté, il y a quatre ans, san avoir pu partager les sympathies de ceux qui n'avaient rue que leurs intérêts personnels. J'ai revu l'Égypte tout autre que je ne l'avais laissée et les idées libérales de Vorue Altresse: de l'abolition exécutée de l'esclavage jusqu'au canal projeté de Suez, se manifestaient partout où je mettais le pied sur les bords du Nil.

Los travaux scientifiques sur l'histoire et la littérature des anciens Egyptiens qui, dès ma jeunesse, occupent tout entier mon esprit, me donnèrent libre accès près de Votrax Altrassz. Non-seulement ils furent accucillis avec cet intérêt qui n'appartient qu'aux princes édairés, mais ils furent encouragés par une munificence vraiment royale, et par les ordres donnés pour la conservation des monuments découverts en Egypte, pour le déblaiement d'autres que le sol Nilotique eache dans son sein et enfin pour la création d'un Musée National au Caire. Si TEurope politique et commerciel doit à VOTRE ALTESER des services dont il n'est pas à moi d'apprécier les hauts mérites et les conséquences importantes; TEurope savante sera fier de proclamer la nouvelle gloire de VOTRE ALTESSER, pour avoir sauré de la destruction générale les pages brillantes de la plus ancienne histoire du monde.

J'ose, ici, présenter à VOTER ALTESSE la première partie d'un ouvrage historique sur l'Égypte traitant les temps où ce pays, centre de la civilisation et de la politique, fut gouverné par des rois indigènes. J'avoue sicrement que cet ouvrage est dit tout entier à VOTER ALTESSE qui par ses conseils m'a tracé, en quelque sorte, la route que je devais suivre pour arriver au but proposé. Ne pouvant consciencieusement Lui en disputer l'honneur, je me contentrai de supplier humblement VoTura ALTESSE de vouloir bien permettre que son nom, à jamais glorieux, puisse être inserit sur mon livre comme un témoignage de mon admiration et de ma profonde gratitude. Je sais bien que les résultats de ces pénibles recherches sont demeurés bien on arrière de mes

efforts, mais je sais aussi que la bonne volonté et le désir de me rendre digne de l'illustre protection de Votre Altresse supplécront assurément à tout ce que cet ouvrage laisse encore à désirer.

Je serais recompensé si VOTRE ÁLTESSE daiguait accorder une réception favorable à ces travaux qui, par l'étude des monuments, révèlent les temps passés d'un peuple, dont la réputation de grandeur, de sagesse et de science survivont à jamais à ses mouments laissés à la postérité.

En priant Dieu d'ajouter à l'heureux règne de Votre Altesse une longue série d'années, j'ai l'honneur d'être

MONSEIGNEUR

DE VOTRE ALTESSE

le très-humble et très-obéissant serviteur Henri Brussch.

## HISTOIRE D'ÉGYPTE.

### CHAPITRE PREMIER.

#### ORIGINE DES ANCIENS ÉGYPTIENS.

L'histoire d'Égypte que nous allons décrire dans cet ouvrage, en nous servant des matériaux que les monuments et les livres écrits offrent à l'étude, soccupera des rois, des princes et des familles reyales qui ont régné en Égypte, sinsi que des événements politiques qui se sont passés dans ce pays pendant plus de cinquante siècles. Nous commencerons cette histoire par le premier oi des Égyptiens, désigné sur les monuments sous le non de Mênq, et nous la terminerons par le noble prince Mohammed-Sard-Pacha, sous l'houreux règne duquel l'Égypte de nos jours se réjoint d'une prospérité et d'une activité qui rappelle les temps les plus floissants de ce pays.

Malgre les grands faits historiques qui, pendant un si long espace de temps, ont change la face politique de l'Égypte, — je ne rappelle que les grandes invasions de plusieurs conquérants, — l'ancienne race des Égyptiens est restée la même, en conservant jusqu'à nos jours, dans ses moeurs et ses coûtumes, ces traits frappants que les monuments et les récits des auteurs classiques désignent comme tout-âsta practiculiers à ce peuje.

En étudiant l'histoire d'un peuple, on ne peut passer sous silence mue grave et importante question, celle de savoir d'ob il a trie son origine, où il fant chercher le berecau de son enfance historique. Mais pour répondre à cette question, l'historien ne suffit plus; c'est là le domaine de l'anatomiste et du philologue qui, guidée en dernier lieu par des études comparatives, peuvent déterminer d'une manière approximative l'origine des peuples.

L'anatomie comparée a prouvé que les ancêtres des Égyptieus u'appartiennent pas à cette race qui habite l'Afrique proprement dite. La conformation de la tête et les proportions des diverses parties du corps démontrent que les auciens Égyptieus ont dû appartenir à la grande race caucasience, dont ils forment une troisème branche, différant par certaines particularités des branches pélasgique et sémitique. Le berceau du peuple égyptien est donc, d'après ces recherches, Fadée et non l'Afrique. A des époques de beaucoup anérieures à tout souvenir historique, les Égyptiens, par des raisons inconnues, ont quitté leur sol primitif et se sont tournés vers l'ouest pour chercher aux bords du Nil une nouvelle patrie.

Ce fait, résultant des études comparatives de l'anatomiste qui a examiné les corps des momies, est également prouvé par les reeherches linguistiques. La laugue des Égyptiens, conservée sur les moumments des pharaons de même que dans les livres religieux des Clhrétiens coptes, n'a aucune affinité avec les autres langues de l'Afrique; au contraire, elle montre et pour la grammaire et pour les racines des mots, des analogies si frappantes avec les laugues indogermaniques et sémitiques, qu'il est impossible de nier les rapports intimes qui existent entre l'égyptien et les langues que nous venous de nommer. Nouvelle preuve que les Egyptiens sont originaires de l'Asie.

En faveur de cette origine, l'histoire de son côté ne manque pas de faits qui contribuent à assigner aux Égyptiens un autre bereau que l'Éthiopie. D'après une opinion générale et parfois énoncée dans des ouvrages assez modernes, la civilisation égyptienne n'était due qu'à une colonie de prêtres de Meroe, en Éthiopie, qui, suivant le cours du Nil, s'établirent en Thébaide en Égypte, où ils formèrent un gouvernement théceratique.

Cette opinion, bien qu'elle soit rapportée par les auciens et répétée dans les ouvrages historiques de toutes les époques, est fausse et denuée de fondement. Loin d'avoir propagé la civilisation en Égypte, les prétres de l'Éthiopie ne doivent leur propre instruction qu'aux Égyptiens qui, remontant le Nil, fondèrent en Éthiopie des villes, des forteresses et des temples, avec des colonies égyptiennes propagatrices de la civilisation. Celui qui le premier, parui les historiens grees, avait rapporté le fait que l'Égypte n'était qu'une fondation éthiopienne, avait mal compris l'histoire d'une certaine répoque étroitement liée avec l'Éthiopie, comme nous le verrons plus tard.

Si l'Égypte, comme on le croyait et comme on le croit parfois de nos jours, devait sa civilisation à l'Éthiopie, riem es erait plans probable que de trouver en Éthiopie les monumens les plus anciens, et les plus modernes en Égypte, à mesure qu'en descendrait le Nil; surtout dans la Basse-Égypte. Mais, chose étrange, nous rencontrons les monuments les plus auciens, non-seulement de l'Égypte, mais du monde, je parle des pyramides, dans la Basse-Egypte tout près de N emphis, résidence des premières dynasties égyptiennes; et plus on s'appreche des cataractes de l'Éthiopie, plus les monuments deviennent récents et portent les traces d'une certaine décadence du goût et de l'art. Enfin l'art éthiopien même, tel qu'il se présente dans les monuments subsistant ence, manque tout-â-tait d'originalité; e n'est qu'une dégénération du style égyptien mal compris et assez mal exécuté. Si l'on parle douc de la civilisation éthiopienne, il y faut comprender l'imitation grossière et restreinte des connaisances égyptiennes en tout ce qui regarde les sciences et les articles.

Après avoir démontré l'impossibilité d'une origine éthiopienne pour les anciens Égyptiens, nous passons à une courte digression ayant pour objet les croyances et les opinions des anciens Égyptiens eux-mèmes sur leur origine.

D'après les auteurs classiques, les babitants de la fertile vallée du Nil sc croyaient autochtones dans leur pays. Créés par le dieu Horus, ils formaient, d'après leur opinion illustrée par plusieurs monuments funéraires, la première des quatre races humaines qui habitaient le monde connu. Ils s'appelaient par une expression significative Rond on Loud, mot qui veut dire germe; de sorte qu'ils se regardaient comme le germe, le type du genre humain. Nous ignorons si le peuple des Loud, cité en plusieurs passages de la Sainte-Écriture, a rapport à cette dénomination égyptienne que nons venons de signaler au lecteur. lls se distinguaient dans les peintures murales, par une eouleur tirant plus on moins sur le ronge-brun, couleur qu'ils attribuaient encore à quelques peuples civilisés de l'Asie, tels que les Assyriens, les Héthiens et quelques autres, pour indiquer sans donte la parenté reconnue de race. Quelques anteurs classiques nous enseignent en effet selon le dire des Égyptiens, que ces derniers avaient envoyé des colonies en Asie, ainsi que dans quelques autres contrées du monde. assertion qui sert à prouver cette parenté reconnue des Égyptiens enx-mêmes. quoique défigurée dans le but de glorifier le nom égyptien par un fait historique aussi curieux que eelui que les Grecs ont rapporté.

La deuxième race est appelée sur les nonuments que nous avous cités et deciris dans notre ouvrage sur les connissances géographiques des anciens Égyptiens, vol. II. pag. 89, celle des Åámou. On y comprensit toutes les peuplades de type sémitique, qui habitaient les régions situées entre lo désarambe et les fleuves Euphrate et Tigre, notamment la Palestine et la Syrie. Leur aspect est tel que Champollion le jeune l'a décrit: peau couleur de chair trants sur le jaune, ou toit bissanéi, nez fortement aquillin, barbe noire, abondante et terminée en pointe; vétement ouvrt et de couleurs variées. Ce sont cux que les voyageurs et les Arabes de nos jours aiment à désigner sous le nom de Juits. Leur nom Áämou, comme jai tenté de le prouver ailleurs (la lecture de Champollion N amou au lieu d'Àâm ou Ââmou ayant été rectifiée dernièrement), est indubitablement en rapport avec "les fils d'Ammon" de la Sainte-Ecriture, habitaut l'est de la Plaestine du côté de l'Arabie.

Mâhâs ou Nâhâs is est la dénomination de la troisième race. Ses repréentants de couleur noire et brune, portant le type des nègres, ne laissent aucune incertitude sur les peuples à choisir. Ce sont les nègres labitant les mêmes contrées au midi de l'Égypte que nous désignous de nos jours par le nom da Sondat.

Reste la quatriciue race comprise sous le nom Ťám áh. Dans ma géographie, je crois avoir dound les preuves suffisantes que ce nom desiguait tous les peuples et peuplades qui habitaient le nord de l'Afrique et que les anciens appelaient généralement Libyens. Sur les peintures, ils se distinguent des autres naces sant tout par la coleur de la chair et leur barbe bonde. Une tresse de cheveux qui pend à côté de l'oreille les caractérise eucore, sans parler des yeux bleus et de la taille élancée. Si Champollion les désigne comme les représentants de tous les peuples de race blonde et à peau blanche, habitant non seulement l'Europe, mais encore l'Asie, leur point de départ; la première opinion lui a été suggérée par la couleur de la peau, l'autre par les représentats dons monumentales de seènes belliqueuses, où les Tâmfoon avec leurs alliés, aux temps de la vingtième dynastie, font la guerre aux Égyptiens sur les côtes maritimes de l'Asie antérieure.

La mention de ces quatre races, on plutôt des trois races des Å sin, des Nå sis et des Tåmås, nous fait juger en quelque sorte, par la connaissance ethnographique des auxiens Egyptiens, du monde de leur tenpa. C'etaient les peuples volsins aree lesquels ils avaient des relations, soit par la voie du commerce, soit par des expéditions militaires. L'étude des inscriptions historiques nous a appris aujourd'hui, que le nord de ce monde était borné par les moutagnes de l'Arménie, appelées "les quatre supports du cielt; et que le point siné le plus au sud, était uen nontagne de L'Arseiné portant le nom niguiléer de "la corne du monde." La partie du monde située entre ces deux points et embrassant à peu près trents-cinq degrés de latitude géographique, était le thétar de la politique égyptiens.

Avant de finir ce chapitre, il me reste à dire quelques mots, au sujet du mélange de sang que la race égyptienne primitive a dù subir pendant la longue durée de son existence. Par le haut degré de évilisation, par sa position particulière, par la fertilité de sous ols, fertilité favorisée et produite par les inondations périodiques du Nil, par ses ressources et seo immenses richesses, cufin par une multitude d'autres raisons politiques, l'Égypte (et surtout ses parties septentrolusles), a été, dès les temps les plus reculés de l'histoire humaine, exposée au contact des étrangers, soit par le commerce, soit par des attaques or des invasions hostifes. Les races étrangères se meliaient à celle des Égyptiens, et c'est ainsi que nous verrous dans la nuite de l'histoire, des Arabes et autres peuples sémitiques, des Libyens, des nègres, des Perses, des Gress, des Romains et bien d'autres envore, émigrer eu Egypte, y fixer leur domicile et y conclure des mariages réciproques. Par la s'explique facilement, parai les habitants de Egypte, la diversité des races que nous voyons indiquée par-fois dans les contrats d'achat on de vente, trouvés à Thèbes et datant du temps des Ptolémées.

D'après ce que je viens de dire, le lecteur pourrait être porté à croire que en dainage des races primitives aurait du changer notablement le type original des anciens Égyptiens. Mais, par une loi bien singulière de la nature, il paraît que le sol égyptien ne favorise nullement ce uclange, car jusqu'à nos jours tous les élèments étraugers plantés sur le sol de Égypte, unéme après la jonetion avec la race des indigènes, ne durent que quelques genérations. La propagation des races étrangères en Égypte est difficile, pour ne pas dire à peu près impossible. L'histoire en doune des preuves évidentes et nous remercions l'Illustre médecin, M. le docteur Clot-Bey, qui a bien voulu fixer notre attention sur ce fair remarquable et singulière.

If faut done bien supposer que les Égyptiens de nos jours, ecux qui habitent les villes, de même que les fella hin, Mahométans et Chrétiens, ne sont pas du tout une race mélée et dégéuérée. Au contraire, ce sont les véritables descendants des anciens Égyptiens, dont ils out hérité les particularités caractérisfiques du copra et de l'esprit,

Lors de notre séjour en Égypte, pendant les années 1853-54 et 1857-58, nous avons pu reuarquer plus d'une fois dans toutes les parties du pays, des Égyptiens dont la physionomie nous rappelait sur-le-champ les nobles traits des pharaons, reproduits sur les monuments.

### CHAPITRE II.

#### DU PAYS ET DE SES DIVISIONS POLITIQUES.

Le sol classique de l'Égypte, qui a vu à différentes époques la grandeur et la décadence du peuple dont nous allons traiter Bistoire, n'a changé en rien depuis les temps les plus receiles du monde jusqu'à nos jours. Sa formation et sa nature sont restèes les mêmes, sauf l'élévation des terrains, causée par les alluvions périoliques du Nil.

Après avoir franchi la première cataracte, entre les Iles Philae et Étéphantine, le Nil entre en Égypte près de la ville d'Assouan. C'est là que commence la frontière sud de l'Égypte. Dans une vallèe assez étroite s'élargissant très-rarement et formée par la chaîne des montagnes arabes et libyques, le Nil passe dans la direction du nord jusqu'aux tervains de l'ancien nome de Memphis. Les deux chaînes dont nous venons de parler, s'éloignant l'une de l'autre sous un augle de 90 degrés, ouvrent la vaste plaine du Delta arrosée par les sept grandes branches du Nil et leurs canaux. La chaîne et le désert libyque forment vers l'ouest la frontière naturelle. Vers l'est, le désert arabique, avce ses nombreuses collines, termine la Basse-Égypte dont les côtes septentriouales sont baignées par la mer.

Tout ce pays dont nous avons indiqué en général les limites naturelles, porte chez les aucieus Égyptiens, de nôme que chez les modernes, le nom de Kemi ou en dialecte nemphite Chemi, écst-à-dire le (pays) Noire. Cette dénomination lui a été donnée à cause de la coaleur sombre et fouée du sol, particularité remarquable, surtout pour ceux qui arriveut en Égypte par le désert. Analogiquement, les auciens Égyptiens désignaient la Phénicie sous le nom de Dés ca-à-d. terre Ronge.

Le nom d'Égypte donné premièrement par les Grecs à ee pays, qu'ils appelaient Aigyptos, doit avoir indubitablement une origine égyptienne. Ne pouvant adopter aucune des nombreuses analyses faites pour expliquer le mot étranger Aigyptos, nous l'avons décomposé en Hå-k à ou ki-pt åh, littérale ment "Endroit du culte de Ptalı", nom divin du district, dont Memphis la capitale était déjà connue des Grees aux temps de la guerre de Troie.

Toute l'Égypte du sul, l'autre celui du pays du nord. La première est celle que nous appelous, suivant la contume des Grees, la Haute-l'Égypte; commençant à la ville de Syène (Assonau), et finissant dans le voisinage du distriet memphite. L'Égypte du nord comprend le reste du pays on le Delta. Cette division qui existe de nou jours comme elle a existé aux temps de l'ancien empire, n'est pas arbitraire. Elle repose non seulement sur la différence du sol et du climat, amais ce qui est autrout à renarquer, sur la différence du dialecte de la langue parlée, et sur le caractère des habitants comme nous le verrons dans la suite de nos recherches historiques. Cette division dans les deux parties din sud et du nord, explique la dénomination "les deux pays" qui dans les inscriptions hiérotglyphiques et hiératiques, sert à désigner d'une autre manière l'Égypte, curincipalement dans le titre si fréquent des pharons, seigneurs des écux pays."

Chaeme des deux parties était divisée elle-même en un certain nombre de districts, appelés nomo i par les Grees, et qui fureut gouvernés par des chefs militaires choisis parmi les familles les plus distinguées et résidant dans les métropolis ou les capitales des nomes.

Cette division est très ancienne, plus ancienne méme que ne l'assureut les frees, qui en attribuent la foudation à un roi Sésostris. Elle remoute jusqu'à l'aucien empire; du moins plusieurs groupes hiéroglyphiques désignant des nomes de la l'aute et de la Basse-l'gypte, se rencoutrent dans les chapelles funéraires autour des pyramides. Chaque nome avait sa divinité principale dont le culte religieux fut célèbré dans toutes les villes du même district, nonobstant le culte spécial consacré aux divinités de ces villes.

Tableau des nomes de la Haute-Égypte et de leurs divinités tutélaires.

|        | Noms<br>hiéroglyphiques. | Noms donnés par<br>les Grecs. | Districts y répondant<br>aujourd'hui. | Divinités locales.     |
|--------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| I.     | Tå-Kens                  | La Nubie                      | La Nubie                              | le dieu Chnoum-rå      |
| II.    | Tes-Hor                  | Apollinopolite                | Edfou                                 | le d. Houd             |
| III.   | Ťеп                      | Latopolite                    | Esne                                  | la déesse Souben       |
| IV.    | Çâm                      | Phathyrite                    | Medinet-Abou                          | le d. Mount            |
| v.     | Horti                    | Coptite                       | Qeft                                  | Ie d. Min              |
| VI.    | Emsouh                   | Tentyrite                     | Dendera                               | la d. Isis             |
| VII.   | Seśeś                    | Diospolite                    | Hou                                   | la d. Håthor           |
| VIII.  | Abζ                      | Thinite                       | Arabat-el-matfoune                    | Ie d, Anhour           |
| IX.    | Sechem                   | Panopolite                    | Aclimim                               | le d. Min              |
| X.     | ÇeÇ                      | Aphroditopolite               | Idfeh                                 | le d. Horsiesis        |
| XI.    | Ses-hotp                 | Antaeopolite                  | Qaon                                  | le d. Chuoum           |
| XII.   | Douf                     | Hypselite                     | Sotb                                  | Ie d. Anoup            |
| XIII.  | Chesf-chent              | Lycopolite antér.             | Osiout                                | le d. Apherou          |
| XIV.   | Chesf-pehou              | Lycopolite postér.            | Monfalout (?)                         | la d. Ílâthor          |
| XV.    | Oun                      | Hermopol. du sud              | Asmounéin                             | le d, Tânud            |
| XVI.   | Sâh                      | Hermopol. du nord             | Miniéh                                | le d, Ílor de Behen    |
| XVII.  | Anoup                    | Cynopolite                    | Elqais                                | le d. Anoup            |
| XVIII. | Seb                      | Oxyrynchite                   | Belinèsa                              | idem                   |
| XIX.   | Çebeç                    | Aphroditopolite               |                                       | la d. Nephthys         |
| XX.    | Neha-ehent               | Arsinolte anter.              | Fajoum                                | Ie d. Sebak            |
| XXI.   | Neha-pehou               | Arsinoîte postér.             | rajoum                                | In d. Hathor           |
| XXII.  | Seft                     | Héracléopolite                | Anasieh                               | ?                      |
|        |                          | Nomes de la                   | Basse-Égypte.                         |                        |
| I.     | Sebt-het                 | Memphite                      | Menf                                  | led. Ptah-Sokar-Osiris |
| II.    | Åå                       | Latopolite                    | Aousim                                | Ia d. Bast             |
| III.   | Ament                    | Libyque                       |                                       | la d. Íláthor          |
| IV.    | Såt-res                  | Sarte du sud                  | Sa                                    | 1                      |
| V.     | Sat-mhit                 | Saīte du nord                 | Rakoti                                | In d. Nit              |
| VI.    | Kå                       | Athribite                     | Etrib                                 | le d. Hor              |
| VII.   | ament                    | ? de l'ouest                  |                                       | le d. Sebak            |
| VIII.  | abd                      | ? de l'est                    |                                       | ?                      |

| Noms<br>hiéroglyphiques. | Noms donnés par<br>les Grecs.                                                                                          | District y répon-<br>dant aujourd'hui.                                                                                                                              | Divinités locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atj                      | ?                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | le d. Osiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kå-kem                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | le taureau Apis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kå-hbs                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | le d. Osiris (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kå-śe                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ĥãq                      | Héliopolite                                                                                                            | Matariéh                                                                                                                                                            | le d. Atonm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Choun abd                | Héroopolite                                                                                                            | Ouadi-Toumilat                                                                                                                                                      | le d. Hor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Håbon                    | Boubastite?                                                                                                            | Tel-Bast                                                                                                                                                            | la d. Håthor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cheb                     | Thmouite?                                                                                                              |                                                                                                                                                                     | la d. Håtmehj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Såm-houd                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | le d. Sâmtâ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chroud-chen              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chroud-pehu              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | la d. Wa (Bouto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sept-Hor                 | l'Arabie                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | le d. Sept-åchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ån                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Hor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Men                      | Mendésien                                                                                                              |                                                                                                                                                                     | Bå-n-ded (Mendès)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | hiéroglyphiques.  Atj Kå-kem Kå-fab Kå-fab Kå-se Håq Choun abd Håbon Cheb Såm-faud Chroud-chen Chroud-pefu Sept-Hor Ån | hidroglyphiques  Aij  Kā-kem  Kā-hbs  Kā-hbs  Kā-hbs  Kā-hbs  Kā-hbs  Kā-hbs  Héliopolite  Hevopolite  Hevopolite  Sām-ĥoud  Chroud-chen  Chroud-pehu  Sept-Hor  An | hiéroglyphiques         les Grees.         dant aujourd'hoi.           Aij         ?            Kå-kem             Kå-bbs             Kå-se             Hâng.             Choun abd         Hétvopolite            Hôhou         Doubastite ?         ?           Cheb         Timouite ?            Sām-foud             Chroud-pefu             Chroud-pefu             An |

Pour mieux comprendre cette liste dos nomes égyptiens, nous ajoutons que le premier nome, celui de Tå-kens, littéralement la terre de Kens, comprend la grande région de la Nuble. Il y avait des subdivisions que le lecteur trouvers dans notre ouvrage géographique; voici la liste de celles qui se renortent le plus fréquemment dans les textes historiques égyptiens: Se ne m (Tile Sénès des inscriptions), Bouhen (Boon de Ptolémée), Towär, Pnoubs (Phoupa), Ptenmout (Ptemythis), Napat (Napata), Ĥâchen, Mer (Morou), Beij (Abocia), Tâ-mãs et Meĥj.

Les terrains des nomes étaient mesurés et très-soigneusement inscrita dans les régistres publiques. Leurs frontières au sud et au nord, comme nous le savons par quelques passages des inscriptions, étaient fixées par des stèles de pierre. Chaque nome avait une subdivision très-détaillée en cantons et districts, gouvernés par des chefs militaires et civils. Les éctivaint y jouaient un rôle très-important. De cette manière chaque nome formait en quelque sorte un état pour lui-même, dont les habitants incommodaient très-souvent leurs voisins, appartenant à un autre nome, par des raisons politiques ou religieuses. Ces hostilités dégénérèrent parfois en véritables guerres, et il fallait de grandes forces militaires pour étouffer les révolutions de nomes entiers, elsquelles furure sans doute excitées par les chés mêmes de ces nomes, édéireux

de s'élever sur le trône de l'empire égyptien. C'est ainsi que s'explique le mieux la liste des pharaons égyptiens de Manéthon, qui a distingué les dynasties par l'addition des nomes dont elles furent originaires.

Les anciens Égyptiens, de même que leurs descendants, qui habitent de nos jours la vallée Nilotique, étaient laboureurs. L'agriculture favorisée par le sol fertile du pays, et par les inondations périodiques du Nil, était leur occupation principale et la plus grande source des richesses du pays. Tous les tombeux sont remplis de représentations nurales, qui nous fent connaître les diverses manières de labourer, et les instruments aratoires dont les Égyptiens griculturs faisaient usage. Les pharaons aux plus grandes fêtes de l'auncé égyptiense déchément des oérémonies en l'honneur du labourage; les prêtres vénéraient spécialement les instruments à l'usage de l'agriculture, et l'on était convaince que la plus haute féficité à laquelle on plut atteindre après la mort, était celle de labourer les Champs-Elynées d'Osiris. Pour prévenir les années stériles on construisit, sous la protection de sages lois, des digues, des canaux, et des bassins ricervoirs servant à régler le système d'arrosement, puis enfin, des magazins remplis de céréales qui garantissaient les habitants de la famine.

### CHAPITRE III.

#### L'ÉGYPTE AVANT MÉNA, PREMIER ROI DU PAYS.

Les premiers Égyptiens, s'occupant principalement de l'agriculture pour saisfaire aux besoins de la vie, durent se réunir bientôt en petites colonies formées de plusieurs familles qui fondréent les premiers villages. Dans l'espace des siècles, les éléments de la civilisation se dévéloppant à grands pas, les fondements des arts et des sciences funet posés. Les villages se changèrent en villes, l'état de famille, en cebi d'un gouvernement. Bientôt la force et l'intéligence prévalurent, et la société conunerça à former des classes distinctes; les prêtres et les guerriers composèrent les premières castes des Égyptiens, le peuple subdivisé en classes selon les métiers et les occupations, dut obéir aux castes supérieures, saus partagre les honneurs acordés à leurs matières.

Nous n'avons pas de traditions historiques sur la forme du premier gouvermement des Égyptiens, mais tout porte à croire que c'était la théocratie c.-à.-d. la forme d'un état où les prêtres gouvernent et administrent les pays. Jusqu'à l'avénement du roi Ména au trône d'Égypte, il faut supposer de grandes révolutions intérieures dont les anciens Égyptiens eux-mêmes, faute de traditions écrites, n'avaient plus de justes idées. Ils commencèrent leur histoire par le roi Ména; avant celui-ci, on ne trouve aucun souvenir historique, il au nespace vide, privé de toute notion sur les commencements de l'empire égyptien.

Il est bieu vrai ce mot qui dit: que l'histoire commence là, où le mythe se termine. Les prêtres et les philotophes égyptiens, las de voir ainsi les limites de leurs connaissances historiques, inventèrent des temps mythiques dont l'histoire, commençant à Ména, n'était que la saite. Ils imaginèrent des dynaties divines, qui régnant un mombre très-considérable d'années, embrassèrent des familles de dieux, comme les dynasties historiques embrassent des familles humaines.

Nous possédons chez quelques anciens auteurs des listes de ces dynasties

divines, provenant pour la plupart de l'ouvrage sur l'Égypte par le prêtre Sébennyte Manéthon, ouvrage actuellement perdu. La comparaison de ces listes entre elles, et avec les monuments, nous donne la conviction que les prêtres égyptiens cux-mêmes différaient d'opinion au sujet des dynasties d'ivines. Ces dynasties d'ixin qu'une fiction myblologique et astronomique en même temps, les divers collèges sacerdotaux honoraient leurs divinités, en leur accordant une place dans la série des rois divins, sans courir le danger d'altérer la véracité historique.

En comparant les divcrees listes des auteurs, il en résulte que les divinités de la première dynastie divine, furent rangées dans l'ordre suivant:

Vulcain, en égyptien Pth Sol , Rà Sol , Rà Sou Saturne , Seb ou Qâb Osiris , Osiri Typhon , Seti Hors . Hor.

Ces dieux avaient régné pendant 13,900 ans environ. Les autres dynasties, sans noms exacts chez les auteurs, étaient composées de dieux et semi-dieux, qui régnèrent pendant un espace d'à peu près 4,000 ans.

En consultant les monuments, on trouve en effet des séries de divinités qui répondent exactement, sanf quelques exceptions, à la tradition greeque. Ce sont surtout deux grandes séries de divinités supérieures, qui nous représentent la première dynastie divine, d'après la doctrine des prêtres de Thèbes et de Memphis. La voici (voy. Planche 1):

- I. Première dynastie des dieux d'après la doctrine Thébaine :
- 1. Amen (A).
- 2. Mentou (B).
- 3. Toum (C).
- 4. Šou et sa soeur Tafnout (c-d).
- 5. Seb et sa femme Nout (e-f).
- 6. Osiris et sa femme Isis (g-h).
- Seti et sa femme Nephthys (i-k).
   Horus et sa femme Hathor (l-m).
- I. Cette même dynastie d'après la doctrine de Memphis:
- 1. P tåh (a).
  - 2. Rá (b).

- 3. Sou et sa soenr Tafnout.
- 4. Seb et sa femme Nout.
- 5. Osiris et sa femme Isis.
- 6. Seti et sa femme Nephthys.
- 7. Horus et sa femme Hathor.

Dans d'autres villes comme à Dendéra, Philae, et parfois à certaines époques de l'histoire égyptienne, les divinités de cette dynastie changeaient de type et de nom.

Nous comptons parmi ces monuments, le fameux canon royal hiératique de Turin, qui n'a échappé à la destruction générale que pour se voir de nos jours mis en pièces, par suite d'un transport inattentif.

Nous y trouvous sur plusieurs morceaux, les restes de noms divins accompagnés de chiffres, indiquant la durée des règnes des divinités. Mais en les comparant à ceux que nons venous de reconnaître ci-dessus, en s'aperçoit de quedques différences assez remarquables. Le nom du dieu Rà se rencontre un le fragment No. 141, (je cite les morceaux de ce précieux papyrus d'après la publication de M. Lepsius); cette divinité était précédée d'une autre, dont le nom est tout à fait détruit. Le morceau No. 11 est plus complet; c'est le même dont ou parle le plus souvent dans les ouvrages sur les divinités égyptieunes.

Sans être pertinemment convaineus de l'exactitude de l'interprétation des noms des deux premières diviniées, nous croyons qu'elles représentent le roi divin Seb, et son fils le roi Osiris. Done, de Rá jusqu'à Seb il ne manque q'un senl dieu, c'est Son — Sos.

Suit le signe connu pour le dieu Seti-Typhon, dont le successeur est un Horus, surnommé neteron c.-à-d. "des dieux". La durée du règne de ce dieu est indiquée par le nombre de 300 ans.

La première dynastie se termine d'après ce que nous avous dit plus baut, par le dien Horns. Il n'en est pas ainsi dans notre payyrus, qui après Hornsne terou, fait suivre trois ou quatre règnes de divinités, dost on n'a conservé que le nom d'un Tauud, celui de sa fenume Màât et enfin celui d'un dieu qui me paraît être un Horns.

Nous ignorous, si de la jusqu'as signe rouge placé partout pour aumoner des sommes, il se trouve encore un règne. Après la somme dont le chiffre exact est détruit, il y avait encore au moins deux rois divins. Le reste des dynasties divines manque tout-à-fait; il est done probable que les noms de dieux du fragun. No. 41,— car e en sont point des rois ainsi que le croit Mr. Lepsius, attendu que la marque qui les accompagne est la même que celle qui detéremine les noms des dieux dont nous venons de parler, et non celle qui indique les rois humains, il est donc probable, dis-je, que ces noms doivent y étre intercalés; de sorte, que nous obtenous six nouveaux nons royaux paren lesquels es distinguent avant tous les autres, le troisiem él faji, groupe ro-présentant le taureau Apis de Memphis, et le cinquième Mé na, nom égyptien du taureau Mrivis d'Héliopolis. D'après em passage du fragment No. 1. du canon de Turin, contenant les calculs sommaires des dynasties divines et humaines, il résulte que le prédécesseur du roi Mé na, fin appelé H or-fer-sou ou flor-fai-sou. D'un roi divin dont le nom no figure pas sur le papyrus, jusqu'à ce dernier, un espace de 13,420+x ans s'est écoulit; tantis que, suivant un autre texte, les règnes jasqu'à for her son on tombrasé 23,200-4 x ans.

Quoique nous ne puissions obtenir aucun éclaircissement sur le calcul spécial des dynasties divines, nous voyons du moiss que les auteurs classiques et leurs traditions sur les hants chiffres de la durée du royaume des dieux, se confirment par les indications du payyrus. Nous ajoutons encore, que d'après un calcul général du nombre des colonnes et des figues que chaque colonne contenait sur le papyrus, les dynasties divines se compossient d'à peu près 30 divinités.

Parmi les dieux, il en est un dont la famille se retrouve le plus souvent monimée sur les monuments et dans les inscriptions égyptiennes. C'est Seb, premier souversin de la terre, comme Rà est le premier souverain du ciel. La généalogie de cette famille figure dans le tableau suivant.

Osiris, d'après les ricits des textes religieux des Égyptiens, monta sur le trône de son père Seb. Après avoir régué heureussement, et avoir répandu la civilination sur le monde entier, il est tué par son frère Seti. Hor, fils d'Osiris, venge la mort de son père et monte sur le trône de l'Égypte, que la déesse Isis, sa mère, avait obtenu quelque temps après le décès de son mari.

Nous terminerons ee chapitre en donnant quelques éclaireissements nécessaires sur le tableau hiéroglyphique annexé à ce volume, et représentant la dynastic des dieux, avec leurs soeurs ou leurs épouses.

En général nous observons que les noms divins entourés du cercle elliptique, comme Rà, Osiris, Isis et Horus se retrouvent ainsi sur les monuments, datant presque tous de la basse époque de l'histoire égyptienne. Au nom d'Osiris, nous avons ajouté le titre de son étendard que nous avons déeouvert sur un monument du Louvre.

Dans une légende que l'on voit à Philae, Isis est appelée: "La reine Isis, la grande mère divine, la première femue de sa Sainteté le roi défunt Ounnofer (Osiris)." C'est ce titre qui est reproduit sur la planche sous le nom d'Isis.

Quant à Anmon, qui est également appelé comme Osiris, roi des dieux, il est bien remarquable que dans une des légendes hiéroglyphiques qui couvrent le temple funéraire de Seti I à Thèbes, il porte le titre de "premier roi des rois de la Hante-Egypte." Voilà bien la preuve que ce dieu ne fut ceusé être roi que dans la Thèbatde, taudisque Horus, p. ex. à Edfou, est surnommé roi des rois de la Hante et de la Basse-Egypte."

### CHAPITRE IV.

#### MÉNA PREMIER ROI DES ÉGYPTIENS, ET SES SUCCESSEURS JUSQU'A OUNAS.

Dana le nome que les listes géographiques désignent comme le huitième de la série des vingt-deux cantons de la haute Égypte, existait une moleste ville appelé l'enje par les Égyptieus, Thinis on Thynis jar les Grees; Cétait l'unienne métropolis de son nome eponyme ou le Thinite comme l'appellaient les Grees; plus tard, elle cétait le rang de capitale à la ville voisine Alytos fameuse par le eulte d'un "Osiris des enfers." Ces deux villes out disparu du sol, il n'en reste que la nécropolis et les raines de quelques sanctuaires d'Abydos que l'on trouve à l'endroit nommé Arabat-d-mattione.

Quoique nous ayons très peu de chose à rupporter sur la ville de Thinis, faute de traditions historiques, réamonios, el de doit avoir eu une très grande renommée chez les anciens Égyptiens. Ce n'est pas sendement le titre honorifique du Seten-sā-Tini e.k.-d., fils royal on prince de Thinis-, accordé aux plus hants fonctionnaires du saug royal de l'empire égyptien, qui nous démontre toute l'importance de cette place jusquan temps de la dix-neuvième dynastie, mais nous la voyons aussi représentée comme le bereau du premier roi dos Égyptiens, comme la ville d'oh Ména et ses successeurs immédiates, de fils en fils, furent originaires.

Ce roi que les auteurs classiques appellent indifferenment Mên, Nénins, Meñss, Meinins de mème Muévès porta chelz he Egyptiens le nom de Mén a qu'on pourrait reudre par le mot français, le stable. Cest le même nom du reste par lequel on désignait hiéroglyphiquement le taureau divin d'Héliopòles, le Muévis des livres grees. Ce roi dont il néxiste pas de monuments contemporains, fut le premier législateur des Égyptiens; (il fit le dien Taurd anteur de ses tois), unais on Taecusait d'avoir percerui les homnes moœurs des temps passés, en mosifiant la vie simple et sobre d'autre fois. Il introduit le luxe royal et la vie splendiel à sa cour, de sorte que benouch plus tard Technozis (on Trephachthus), père du malheureux roi Boechoris,

ayant gouté, pendant une expédition coutre les Arabes révoltés, le biendait d'un modeste repos et d'un lit de paille, fut tellement dégoûté de la vie royale, qu'il adopta la plus simple manière de vivre, mandit le roi M'e na, et ordonna même à la caste sacerdotale de graver sur une stèle, un decret contenant des manddictions coutre le dit roi, et de la placer dans le temple d'Ammon à Thèbès.

De même que Ména douna les premières lois aux Égyptiens, de même it régla le premier, le culte des dieux et le service religieux. De plus il fonda la première capitale de l'empire, la ville de Memphis, avec le fanueux temple de Ptah, après avoir changé le cours du fleuve pour gagner le terrain qui devait contenir la nouvelle ville. Le Nil qui avant le règne de ce roi suivait e locé de la chaîne libyque, fut rejeté vers l'Est par la construction d'une digue; de sorte que le fleuve devait couler au milieu du pays, entre les montagnes arabes et libyques. L'ancienne branche du Nil fut comblée de terre, et c'est ainsi que Memphis obtitu un nouveau terrain.

'Mr. Linant, une des gloires de l'Égypte moderne, nous apprend que la grande digne de Coeheiche sert à reteinir toutse les eaux d'écoulement des bassins d'inondation de la Haute-Égypte. On les laisse s'écouler dans la Basse-Égypte ou dans le Nil, selon le besoin, au moyen de grands déversoirs pratiqués dans la digne, e qui occasione un comphement d'inondation dans les bassins inférieurs, et un surreoit de hanteur dans le niveau du fleuve, qui s'élève quelquéoù à un mêtre aux euvirons du Caire. Cett eligne de Cocheiche set très ancienne, et peut bien être celle que le roi Mén a fit ronstruire, pour rejetre le fleuve vers Etat et préserver Memphis. Jusqu'à présent, Linant-Bey et d'autres personnes moins compétentes que l'habile chef du geine en Égypte, veulent reconnaître à deux milles au sud de Memphis, la place où le Nil fut rejeté vers Etat.

Après avoir gggné de la manière sus-dite, le terrain pour la ville à fonder, Meas fit construire des maisons, des fortifications et le grand temple de Ptah. La ville fut appétée Mennefer, c'est-à-dire la bonne place; et à eause de son dieu principal Hâ-kâ-ptâ, ville du culte de Ptah<sup>s</sup>. La première dénomination est la plus commue et la plus connue. Les Grees en faissein Memphis, les Coptes Memfi. Les traces du nom antique se sont conservées d'une manière assez lucide dans celui de Tel-Monf, donné par les Arabes à un monceau de décombres sur l'emplacement de l'ancienne ville.

Très peu de ruincs de cette ville, une des plus vastes du monde antique, se sont conservées jusqu'à nos jours. Seulement quelques statues, quelques pierres de construction, quelques débris d'anciennes maisons de la ville, amoneelés parmi une foule de collines et de monticules. Ceux donc qui vont voir en Égypte les ruines de Memphis, seront très peu satisfaits de l'aspect qui s'offre à leurs regards sur l'aneien emplacement de la ville de Ptah, dont le centre est situé sur les terrains des villages arabes Mitrahenny et Bedreseletin.

Il n'en était pas ainsi au moyen âge. Nous possédons une description très poétique des ruines et des merveilles de Memphis, faite au treizième siècle par le médéein arabe Abd-el-Latif. Il commence son travail par les reflexions suivantes que je cite d'après la traduction de Mr. S. de Saey.

"Malgré l'immense étendue de cette ville et la haute antiquité à laquelle elle remonte, nonobstant toutes les vieissitudes des divers gouvernemens dont elle a successivement subi le joug, quelque efforts que différens peuples aient faits pour l'anéantir, en en faisant disparaître jusqu'aux moindres vestiges, effaçant jusqu'à ses plus légères traces, transportant ailleurs les pierres et les matériaux dont elle était construite, dévastant ses édifices, mutilant les figures qui en faisaient l'ornement; enfin, en dépit de ce que quatre mille ans et plus ont dù ajouter à tant de eause de destruction, ses ruines offrent eneore aux yeux des spectateurs une réunion de merveilles qui confond l'intelligence, et que l'homme le plus éloquent entreprendrait inutilement de déerire. Plus on la considère, plus on sent augmenter l'admiration qu'elle inspire; et chaque nouveau coup-d'oeil que l'on donne à ses ruines, est une nouvelle eause de ravissement. A peine a-t-elle fait naître une idée dans l'àme du spectateur, qu'elle lui suggère une idee encore plus admirable; et quand on eroit en avoir acquis une eounaissance parfaite, elle vous eonvaine au même instant que ce que vous aviez conçu est encore bien au-dessous de la verité."

Après ees mots pleins de charmes, il décrit au nombre des merreilles de Memphis, la fameuse chambre verte faite d'une seule pierre de neuf coudées de hauteur, sur huit de longueur et sept de largeur; ainsi que des figures d'hommes et d'animaux d'une prodigieuse dimensiou.

De nos jours, Son Altesse le Vise-Roi Satd-Pacha, a donné l'ordre de faire des foulilés sur Fancien emplacement de Memphis; afin de sauver tout ce qui a passé tant de siècles daus les entrailles de la terre. An commencement de cette année, Mr. Mariette, le savant archéologue français, fut chargé de l'exécution de ce projet dont nous ignorous encore les résultants.

Ména après avoir illustré son nom par des expéditions militaires, surtout contre les peuples de la Libye, ent une fin tragique; saisi par un erocodile, il en fut la proie.

Les successeurs de Ména jusqu'au roi appelé Ounas dans les inscrip-

tions hiéroglyphiques, sont au nombre de 43 d'après la liste royale de Manéthon, qui les classe en cinq dynasties, savoir:

Bien que les fondateurs des ces dynastics, fissent originaires de différentes villes, il est acquis par l'étude des faits historiques et par les souvenirs de leurs nons inscrits sur les monuments sépuleraux de Memphis, que ces pharaous résidaient à Memphis, capitale de la Basse-Dyrpte.

En examinant les fragments du canon royal de Turiu, on remarque cependant que d'abord, le nombre de ces rois composant les cinq premièrres dynasties, clait beaucomp plus grand que Manéthon ne le rapporte; qu'ensuite les nous transcrits en gree ne sont pas toujours exacts, et qu'enfin, les chiffres exprimant la durée de règne de chaque roi, manquent quel-quefois d'exactinule.

Quant au nombre des rois, il est certain aujourd'hui que Mancthon a unis parfois à dessein, les noms des pharaons qui n'avaient pas d'importance. Mais pour combler les erreurs indispensables qui en résulteraient dans le calcul chronologique, si la durée de ces règnes y manquait; il réunt deux ou trois de, ces règnes, qu'il mit au compte d'un seul des rois qu'in figurent sur sa liste. L'inexactitude des noms et des chiffres transcrits, est duc induitablement à la reproduction fautive des copistess, qui n'ayant pas connaissance de l'égyptien, et ne regardant pas le montant total de la durée des règnes à la fin de chaque dynastie, commirent des erreurs qu'il est donné à la critique seule, de pouvoir réparer.

Pour bieu comprendre maintenant le seul document égyptien qui nous offre un calcul antique des listes royales, nous mettons sous les yeux des lecteurs un tableau des morceaux du canon de Turin classés, d'après les dynasties de Manethion.

He col. calcul sommaire — les premiers rois de la Ie dyn. Mén a — Tâuud. fragm. No. 1 — somme des rois 12 à peu près,

111º col. rois de la 1º, 2º et 3º dyn. — fr. No. 18, 19, 20 — 21 rois, 1Vº col. rois de la 4º et 5º dyn. — fr. No. 32, 34 — 21 rois,

V° col. rois de la 6° et 7° dyn. — fr. No. 43, 44 et 47 (?) — 19 rois,

VI° col. rois de la 8°-12° dyn. - fr. No. 39, 61, 63 - 20 rois,

VII• col. rois de la 12• et 13• dyu. — fr. No. 72 — 27 rois,

Vllf• eol. rois de la 13• dyn. (suite) — fr. No. 81 — 30 rois,

et les écrits de Manéthon.

IXº eol. rois de la 13º et 14º dyn. (suite) — fr. 97—104 — 30 rois,
Xº—XIIº eol. les rois successeurs des précédants — 3×30 = 90 rois.

Le roi Ounas qui répond au pharaon Onnos de Manéthon, étant le dernire de la 5° dyn. Il résulte que le texte hiératique de Tariu, portait le nombre des rois à partir de Ména jusqu'au dit Ounas, approximativement à 54. Il y a done une différence de 11 rois entre les inscriptions de ce eanon.

Voyons maintenaut si nous pouvous restituer la place à quelques uns de ces rois, que Manéthon a omis dans sa liste, par la raison que j'ai indiquée plus haut.

Les fragments les plus complets et les plus importants du canon, sont ceux portant les numéros 32 et 34, que jai publiés pour la première fois dans mes recherches géographiques (Vol. I. p. 44 note), et que je reproduis ici pour faciliter leur comparaison avec la liste de Manéthon.

| Canon de Turin.                                   | Manéthon.       |       |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <ol> <li>[le roi] suivi d'un total</li> </ol>     | 1               |       |
| 2. [le roi] ans 6 mois — jours —                  | 1               |       |
| 3. [le roi] Çe få " 6 " x " x                     | }               |       |
| IV dyn. 4. [le roi] le grand , 24 , x , x         | Menchérès       | a. 63 |
| 5. [le roi] , 24 , x , x                          | Rathoisès       | a. 23 |
| 6. [le roi] , 23 , x , x                          | Bicherès        | a. 22 |
| 7. [le roi] , 8 , x , x                           | Seberehérès     | a. 7  |
| 8. [le roi] , x , x , x                           | Thamphthis      |       |
| 9. [le roi], x ,, x ,, x                          |                 | a. 5  |
| Vodyu. 10. [le roi] , 10 (on) 20+8 mois x jours x | Ouserchérès     | a. 2  |
| <ol> <li>[le roi] 4 mois x jours x</li> </ol>     | 1               |       |
| 12. [le roi] 2 , x , x                            | Sephrès         | a. 13 |
| 13. [le roi] , 7 , x , x                          | ) .             |       |
| 14. [le roi] , 12 , x , x                         | lere            |       |
| 15. [le roi] suivi d'une somme totale             | Népherchérès a. |       |
| 16. [le roi] ans 7 mois x jours x                 | Sisirès         | a. 7  |
| 17. [le roi] , x , x , x                          | Cherès          | a. 20 |
| 18. [le roi] 10(20?30?)+1+x mois x jours x        | Rathourès       | a. 4  |
| 19. le roi Menkáhor ans 8 mois x jours x          | Menchérès       | a. 5  |
| 20. le roi Ded aus 28 mois x jours x              | Tatchérès       | a. 44 |
| 21. le roi Ounas " 30 " 1 " x                     | Onnos           | a. 33 |

Celui qui voudra bien se donner la peine d'examiner ces deux listes et de les comparer entre elles, sera frappé sur-le-champ de la concordance de se présente singulièrement dans les chiffres. Dun autre côté, il s'apercevra que nous avons eu raison d'attribuer aux listes de Manéthon, certaines particularités et certaines erreurs, pour l'explication desquelles le document égyptien offre la cle I a plus aîre.

Là où l'inspection du canon nous montre une série de 18 rois, G'omets les rois 1. 2. 3, qui forment le nombre des 21), Manéthon n'en a que 14. L'erreur provoquée nécessairement par la durée des années de règue, attributées dans le canon hiératique à ces plaraons, est compensée par la réunion de deux ou rois règnes que Manéthon donne à un seul roi. Cest ainsi, pex. qu'il accorde au seul roi Sephrès, 13 aus de règne tandisque le papyrus nous fait reconnaître trois pharaons dont les années de règnes 4, 2 et 7 forment justement la somme des 13 ans de Manéthon.

Il est donc bien certain que la liste de Manéthon n'est pas complète et que par conséquent, nous devons adopter le chiffre approximatif de 34 rois pour les cinq premières dynasties, au lieu de 45 que la liste de Manéthon indique par ordre chronologique.

Avant de nonmer les pharaons de ces dynasties, je dois faire une observation; c'est que dans les transcriptions de Mandetton, les noms des premiers dix rois sont privés de la syllabe finale r es ou r is, si fréquente pour le reste des noms pharaoniques et exprimant le mot égyptien r à "solei". Il semble donc que les rois autérieurs à la seconde dynastie, ne fitzent pas favorables au culte du dieu Rå, qui plus tard obtenait la place principale dans la mythologie égyrtéenne.

Le canon de Turin désigne après Ména un roi dout le nou à moité dicruit laisse entrevoir l'élément le plus important de sa composition; l'image bien connue de l'îbis, symbole du dieu l'â uu d. Il représente le plaraon Atlotis, fils de Ména. Les monuments ne doument aucune indication sur sa personne, et ce n'est qu'à Manéthou que nous devons l'observation, qu' Athothis avait construit le palais royal de Memphis et s'était occupé d'études d'anatomie. Il avait composé des livres concernant cette science.

Il n'est pas douteux que l'art de la médecime ne soit très ancien, et il n'est pas étonnant que ce soit véritablement Athothis, qui se soit occupé, peut-être le premier, de l'anatonie pour en composer des ouvrages. Je rappellerai ici le papyrus hiératique traitant de la médecine, trouvé à Memphis et conservé actuellement au musée de Berin. Ce précieux document contient une longue série de recettes contre diverses malaties du geure de la lèpre, sinsi que quelques traités anatoniques. Comme je lai démontré ailleurs, es decument fut écrit au teups du grand Râmsès, et copié sur un autre manuscrit datant des aucicumes époques dont nous nous occupons. A la page 15. il est expressément dit qu'on avait découvert l'original, un aucien rouleau de papyrus, à Se chem, ville que les Grees ont appelée Letopolis. On ajoute que cette découverte fit afie au teupse du roi Zâzîti, et qu'après sa mort, le papyrus fut apporté à sa Sainteté le roi Se nd. Nous aurons bientôt occasion de parler de ces deux pharaous.

En vain on a cherché sur les monuments, les nouss des successeurs immédiats de Ménas et d'Athothis. La partie du canon qui contonait leurs noms égyptiens, est détruite ou reduite en des morreaux, qui ne permettent plus de reconnaître ces pharsons. Il y a expendant quelque probabilité que le fragment No. 20 en contient une grantel partie, que nous avons transerite en caractère hiéroglyphique, dans les planches aunexées à cet ouvrage.

Les restes des trois noms 8, 9 et 10:

renferment des éléments, qui se retrouvent dans les noms des trois premiers rois de la 2<sup>e</sup> dynastie de Manéthon, savoir:

Boéthos

Kaiéehos Binothris.

Le fragment No. 20 contient la suite. Nous y distinguons les nouns suivants, auxquels l'hiérogrammate égyptien compositeur du canon, a njouté les aunées de règne, ainsi qu'une autre série de chiffres dont nous iguorons la signification. Peut-être ces chiffres expriment-ils les aunées de vie des dits pharaons,

- (14) Nefer-kå-sek 8 ans 3 mois x jours 10 (20? 30?)+x
- (16) ..be... 37 , 2 , 1 , —— 40+
- (17) Neb-kå 19 , 0 , 0 ,
- (18) Sera 19 , 0 , 0 ,
- (19) Serti x
  Le nom cité sous No. 15 contenait ee me semble les éléments phonétiques

Le nom cité sous No. 15 contenait ce me semble les éléments phonétiques qui composent le nom propre Ousaphaës (4° roi de la première dynastie), mais ni les autres nous ni les chiffres ne sont en harmonie avec les indications de Manéthon; ce qui prouve que la liste royale de ce prêtre manque de veracité pour les époques les plus anciennes de l'histoire égyptienue.

En renontant du jalon historique que nous avons trouvé pour la place que doit occuper le roi Ouna s dans le canon de Turin (voir sn pr a pag. 20), on trouve au lieu du roi si renommé Menchérès, édificateur de la troisième grande pyramide, un nom royal détruit. Ce num d'un roi inconnu est suivi de trois signes histatiques exprimant les mots: ânch ou az s ne b. à la vie saine et forte\*, qui contiennent un titre honorifique, dans le canon, donné sculement aux grands rois de l'Égypte. Menchérès étant de ce nombre comme nots allons le voir plus bas, il ilvest pas douteux que le nom détruit ne contensit que les lettres hiératiques qui forment le nom de Menchérès. Manéthon liu saigne 63 ans de règue, le papyrus cependant ne lui en donne que 24, nouvelle preuve de la défectuosité des chiffres de Manéthon. D'après le prêtre de Sébennys les deux prédécesseurs de Menchérès, qui ont élevé les deux autres grandes pyramides, furent.

Souphis I ans 63

Souphis II , 66.

Les chiffres répondants du canon, sont 6 et 6; en outre le dernier signe du nom du deuxième roi, qui a chappe à la destruction générale des noms du fragment No. 32, est tout-à-fait différent des éléments graphiques qui serveut à écrire le num des deux rois appélés Souphis par Manérhon. Il y a done toute certitude à supposer centre souphis II et Menchérès, au moiss deux rois, dont Manérhon et les autres auteurs ne font aucune mention. Pour expliquer le chiffre 63 donné par Manéthon au roi Menchérès, il faudrait admettre une série de phiscieur rois dont les noms ont été omis; mais les amrées de règue, selon le calcul sommaire, ont été assignées à Menchérès. Ératostiène approche davantage de la vériét, en attribuant à ce roi 31 ans de règue de

Pour les autres uonts royaux de ces premières dynasties que les monuments sépulcraux de Memphis offrent çà et là, et en raison de leur concordance avec les noms donnés par Manéthon, nous avons eru devoir comparer ceux de

Choufou ou Snoum - Choufou (20) avec Souplis II,

Śāfrā (21) avec Snuphis I,

Onserk åf (30) avec Ouserchérès,

Såhourå (31) avec Sephrès,

Neferarkārā (34) avec Nepherchérès,

Ranouser ou Ousernra (36) avec Sisiris.

J'adopte aussi la comparaison de Ded-kâ-rå (40, b) avec Ded (40) du canon, et avec Tatchérès de Manéthon.

Malgré la certitule que J'ai acquise de lenr âge, il me reste encore des doutes sur la comparaison que l'on pourrait faire, d'un certain nombre d'anciens rois; je les ai énnmérés sous les No. 42—46.

Voyons maintenant ee que la tradition et les monuments nous raconteut des rois qui nous ont occupés jusqu'à présent.

Eu genéral, il faut observer que d'ayeès les scènes de la vie publique et privée des Égyptiens, scènes sculptées sur les parois des chambres funéraires de Memphis, la civilisation aux temps des rois dont nous parlons, éest-à-dire au commencement du cinquième millenaire, avait déjà atteint une bauteur, qui semble quelquefois incompatible avec l'âge que nous venons d'assigner à ces monauents.

Les fondements de l'empire égyption, étant déjà posés longtemps avant Ménès, il n'est pas étounant de voir représentés et nominés dans ces chapelles funéraires, un grand nombre de fonctionnaires dont les titres varient selon leur rang et leur famille. Nous citons en premiere ligne les titres de seten-så et set en-rech, ou fils et petit-fils des rois égyptions, dont les corps reposent dans les vastes souterrains creusés dans le sol du désert libyque près des pyramides. Pendant leur vie ils étaient investis de plusieurs hautes fonctions. La plupart étaient au service des rois, en qualité de "prêtres", préposés principalement au culte des souverains, ensévelis dans les pyramides. D'autres s'appellent "prêtres du temple" de tel roi; d'autres seulement sabou n per-à à \_mages du pharaon". D'autres encore se nommaient \_biérogrammate" et \_médecins\* (ger-heb). Un titre très important est celui de \_préposés à toutes les constructions royales". C'étaient ceux qui devaient fonder les nouvelles villes; elles prenaient presque toujours dans ce temps-là, le nom du roi fondateur. Dans les tombeaux, de longues listes de ces villes se trouvent specialement nommées, et représentées sous des figures symboliques d'hommes et de femmes. Les "chefs des soldats" réglaient le service militaire, et les "gouverneurs de nomes et de villes", administraient le pays. Une dignité moins élevée était attribuée aux "intendants des magasins de blé", "intendants de la maison", et à ceux "des tombeaux". Enfin venaient le grand nombre de domestiques, qui peuplaient les maison de leurs seigneurs, y compris les \_écrivains" qui rendaient compte à leurs maîtres de ce que la maison et la campagne possédait de biens.

Les arts ne furent pas moins cultivés que les différentes espèces des me-

tiers. L'architecture, la seulpture et la peinture sont représentées dans les pyramides et les tombeaux de ce temps. Parmi les ouvriers, ce sont surtout les menusisers, les charpentiers, les potiers, les verriers qui se font remarquer. Les peintures murales et les sculptures, représentent cependant le plus souvent les occupations du pasteur et celles du laboureur, avec les mêmes instruments que ceux qui servent de nos jours. On y voit le labourage des champs, la moisson, la culture des terrains inondés par le Nil; les animants domestiques.<sup>99</sup> et sauvages; en un mort, tout ce qui soffre encore aujourl'hin el Egypte an voyageur qui passe à travers les plaines fertiles des campagnes de cet heureux pays. Sur le Nil flottaient des navires à voile de toute espèce, montés par des matelots qui dirignéent leur cours.

La chasse aux quadrupèdes, aux oiseaux ainsi que la péche, était faite pour le besoin de la vie, de même qu'elle faisait partie des plaisirs des grands. Chez eux, ils se plaisaient à écouter le chant et la musique (harpe, flite), à voir des danses exécutées pas des hommes et des femmes, et à joure certains joux de sociét. Les femmes étaient dors beaucoup plus estimés qu'elles ne le sont de nos jours en Égypte. Aussi les monuments aépuleraux nous monternt-ils que la loi de la monogamie était particulière aux Égyptiens de fautier. L'anour entre les époux est expriné dans quelques uiscriptions de ce temps d'une manière très-touchante. Parmi les enfants, le fils ainé de la famille, selni qui fait vivre le nom de son père "c-à.-d. qui propage la famille, jouissait des froits de la primogéniture.

En genéral, il faut observer que la vie publique, privée et religieuse des anciens Égyptiens, était fondés aux la base d'une monlei très-aévère et très-diterminée. Quant à la religion, ils croyaient à l'immortalité de l'âme, à la recompense des justes, à la punition des pécheurs, et à une divinité éternelle principe de tout ce qui existe dans le monde. Le service religieux des divinités et des défunts, celui surtout des pharaons morrs, était règlé par des ordres hiératiques. Aux différentes fêtes du calendrier que nous allons étudier plus bas, il était ordonné de présenter des offrandes, dont les listes en forme de tableaux se trouvent semplées sur les parois des temples et des chapelles funciaires. Parmi les divinités qui se rencontrent sur les monuments de cet ancien empire égyptien, il faut eiter avant tout le dieu Ptâb de Memphis, que les Gress ont rapproché de leur Héphaistors; mis le dieut Anoubis, divinité tuf-

<sup>\*)</sup> Nous remarquons que le chameau, l'animal le plus utile aujourd'hui ea Égypte, ne se remeontre jamais sur les monuments. Le cheval y est introduit de Syrie sous la dix -huitième dynastie.

laire des momies occupant à l'époque dont nous parlous, la place de l'Osiris du temps postérieur. Parmi les déceses, c'est la grande Harbor d'Héliopolis et la décesse Neit de Safs qui tiennent le premier rang. Quant aux animaux divins, c'est spécialement le culte du taurean Apia qui est figuré sur les monuments. Des préres choisis dans les familles les plus nobles, quelquefois dans celles du sang royal, exerçaient les fonctions de leur service amprès des divinités males; des préresses remplissaient le même durée auprès des

Quoique les monuments sépuleranx de ce temps n'aient pas offert jusqu'à présent des tableaux astronomiques, l'étude des inscriptions et la nomenclature de fêtes, en rapport avec des phénomènes célestes, nous donnent la preuve que les anciens Égyptiens avaient déjà des connaissances en astronomie.

La mention des fêtes de l'année eivile, de l'année astronomique, des saisons, de mois, de l'étoile Sirius (en égyptien Sopd mot transcrit Sothis par les Grees) nous donnent tous les éléments nécessaires à la composition du calendrier astronomique et civil des Égyptiens.

Aux premières époques du développement de la civilisation ehez les Égyptiens, il paraît que les habitants nilotiques n'employaient que des années de quatre mois. La preuve en est que, plus tard, lorsque l'année se composa de douze mois, on distinguait trois saisons, composées chacune de quatre mois, qui furent désignées hiéroglyphiquement par le mot ter et par un signe dont la valeur est indifféremment an et saison. L'année égyptienne se décomposait done en trois saisons. La première était eelle de l'inondation (d'après Champollion celle de la végétation). l'antre celle de l'hiver (selon Champollion celle des récoltes), la dernière tétraméuie celle de la chaleur, de l'été, (d'après le même, celle de l'inondation). Chaque mois, dont quatre formaient une tétraménie, était composé de 30 jours, de sorte que les douze mois contenaient 360 jours. A la fin du douzième mois de l'année, on ajoutait encore einq jours supplémentaires qui complétaient l'année civile de 365 jours, taudisque l'année astronomique avait 365 jours et le quart d'un jour. Les Égyptiens se servirent pour leurs dates, de l'année eivile, qui tous les quatre ans devait retarder d'un jour eu égard à l'année astronomique; de sorte, qu'après 365 × 4 on 1,460 années astronomiques, c'étaient 1,461 années eiviles qui s'étaient écoulées. L'année eivile corneidait alors avec l'année astronomique sur un même point e,-à-d, avec le premier jour de l'an, ou le premier du mois Thoth. Par des observations continues, les prêtres Égyptiens avaient remarqué que cette concordance avait lieu, quand l'étoile Sirius, la Sothis des Égyptiens, se levait le matin héliaquement. Alors cette étoile marquait le commencement de l'année astronomique, de l'année eivile et de la crue du Nil: raisons suffisantes pour les prêtres égyptiens, de lui consacere des fêtes solemelles dont l'antiquité remonte jusqu'à l'époque de nos rois memphites, et d'assigner d'après elle, à la période de 1461 aus civils, le nom de "période sothiaque."

Nous annexons ici la série des mois égyptiens par tétraménies ou saisons en caractères hiéroglybiquises, en ajoutant leurs nous coptes, grece et arabes. De nos jours encore, le gouvernement égyptien se sert, dans l'administration publique, de ces mois coptes et de leurs dénominations dont nous examientons plus tard forigine. La dernière colonne de cathèleux outient les mois répondants de notre calendrier. Le commencement de l'an égyptien y tombe dans la deuxième moitié de Juin, époque à lasquelle la crue du XII commence à être visible. Vers la fin d'Octobre les eaux du XII rentrent dans leur lit. Les mois de Novembre jusqu'à Février, les plus froids en Égypte, répondent à notre hivre. Le reste de l'au comprend le printemps et l'été.

Tableau des mois de l'année astronomique des anciens Égyptiens.

memphite.

Noms coptes en dialecte

thébain,

Groupes

hiérogly-

phiques.

Noms égyptiens

transcrits

en arabe. en grec.

Mois répon-

dants au

calendries

Julien.

| I, Tétraménie de l'inondation. |                            |             |         |          |     |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------|----------|-----|------|--|--|--|--|--|
| Juin-Juillet.                  |                            |             |         |          |     | 1    |  |  |  |  |  |
| Juillet_Aoùt.                  | بابد                       | Φαωφί       | ቀራመት፣   | пглие    | 国   | 11   |  |  |  |  |  |
| Aoùt-Sept.                     | عتنور                      | 21900       | z.emp   | qxess    | 国   | 111  |  |  |  |  |  |
| SeptOct.                       | كيبك                       | Χοιάχ       | хоневк  | KOISK    | Ш 🕋 | IV   |  |  |  |  |  |
|                                | II. Tétraménie de l'hiver. |             |         |          |     |      |  |  |  |  |  |
| OetNov.                        | طويد                       | $Tv\beta i$ | T0031   | теве     | 8T  | V    |  |  |  |  |  |
| NovDec.                        | امشير                      | Megiq       | нежь    | úgip     |     | Vi   |  |  |  |  |  |
| DecJanv.                       | يرمهات                     | Φαμενώθ     | фаненто | парендал | 8   | VII  |  |  |  |  |  |
| JanvFév.                       | يرموده                     | Φαρμουθί    | ревиоте | париотте | 3   | VIII |  |  |  |  |  |

Noms coptes en dialecte | Groupes

| dants au<br>calendries |           | scrits                          |           |            | hierogly-                                 |    |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|----|
| Julien.                | en arabe. | en grec.                        | memphite. | thébain.   | phiques.                                  |    |
|                        |           | III. Tétr                       | aménie de | l'été.     |                                           |    |
| FévMars.               | يشنس      | Παχών                           | пе:Хжи    | паджие     |                                           | IX |
| Mars_Avril             | بورند ا   | Haëri                           | 112.      | enn<br>enn | 11                                        | x  |
| Avril-Mai.             | ابيب      | Engi                            | ешф       | emor       | III                                       | XI |
| Mai-Juin.              | مسرى      | Μεσορή                          | нестри    | несотра    |                                           | XH |
| Juin.                  |           | έπαγόμε-<br>ναι ήμέραι<br>πέντε |           |            | Les cinq ¼<br>jours supplé-<br>mentaires. |    |

Les mois des Égyptiens qui commençaient anciennement à l'apparition de la nouvelle lune, de sorte que le mois était lunaire, se compositent de trois semaines formant trois décades, de dix jours chaeme. Le premier jour de chaque décade était écherir comme un jour de fête en l'homeur des morts, auxquels on présentait des offraudes alse schapelles fiméraires. Le jour se composait de douze henres, la première commençant le matin; jour tétait divisée de même en douze parties égales. Donc à la sixième heure du jour il était midi, taolis que miunit correspondait également à la sixième heure de la mit.

Nous quittons maintenant la question chronologique pour ne pas nous laisser entralner dans des recherches, qui quoique bieu importantes pour l'étudo des monuments, n'aurnient peut- être aueum intrêté pour le lecteur, qui préferrea sans doute connaître les évênements politiques de cet ancien temps dont nous nous occupons.

Je terminerai donc la peinture de la vie publique, privée et religieuse des Égyptiens de l'ancien empire, par une observation au sujet des produits littéraires de cette époque, qui ont pu échapper à la destruction.

Les seuls monuments qui nous soient restés du temps des pharaons qui ont élevé les pyramides, dont les trois plus grandes sont placées, au nombre des miracles produits par le monde antique, n'étant que funémires, il n'est pastéonnant de n'y déconvrir dans les représentations et les inscriptions, que des formules très ordinaires se répétant partout, et dont le contenu ne peut prétendre au titre de produit réel de la littérature égyptienne. Le seul mocreau qui nous donne une idée du genre de cette littérature, et qui justifie Fassertion de Manéthon que plusieurs princes de l'ancien empire s'occupaient d'études cientifiques et de la composition d'ouvrages, ce seul mocreau, dis-je, est un papyrus écrit en caractères hiératiques, provenant de Thèbes, où il a été trouvé par Mr. Prisse. Ce papyrus conservé aujourd'hui à la fibiliothèque Impériale de Paris, se distingue et par son âge, et par le style élevé de son contenu. Un égyptologue français, Mr. Chabas, dont les travaux publiés denièrement on tatiré la plus grande attention du monde savaut, l'a étudié, et a donné la traduction de quelques-unes de ses parties. Erant parfaitement d'accord aur l'explication ingénieuse proposée par Mr. Chabas, nous reproduisons plus bas des morceaux choiss d'après sa traduction.

Le papyrus contient dix-neuf pages de texte, et les deux premières ne sont que la fin d'un ouvrage dont le commencement est détruit; il traite des sujets de morale dans un style dessois et élevé; ces écrits appartiennent à deux auteurs de l'ancien empire. Doués d'une imagination brillante et d'une graude richesse d'îdées, ils ont composé des proverbes et des maximes qui font d'autent plus honneur à l'esperit lumain de ce temps là, que les auteurs appartiennent au plus noble sang du pays.

Le premier traité, celui qui forme la suite d'un travail perdu, commence par les mots suivants:

"Un chant gracieux ouvre l'arcane de mon élocution, dilate le lieu de mon "intelligence par des paroles munies de glaives pour surprendre la malice qui "ne peut y échapper.....

"Si tu es assis avec une foule de gens haīssant ce qui te plaît, c'est un pe-"tit moment de tourment.....

"Un vasc d'eau éteint la soif, une bouchée de perséa reconforte le coenr. "Le bonheur fait trouver la place bonne. Un petit échec fait trouver un grand "homme très vil.

"Que ton nom se manifeste, énonce-toi par ta bonche, ordonne avec ta, force d'ame de guerrier avec intrépidité; que ta postérité s'instruise de ta discipline. On ne sait pas les choese que Dien a faites à qui le repousse. Le chef "de fauille peut diriger ses descendants après qu'il a terminé sa carrière humainer leur alimentation vient de lui.



"Si les hommes comprement tout ce qui est écrit dans ce livre, comme ¿e lai dit en me conformant aux lois sur les principes, ils le placeront sur leur "sein, ils le rediriont tel qu'il est écrit, et sa beaute leur platra plus qu'aucune "autre chose existant en ce pays tout eurier, soit qu'ils agissent soit qu'ils demeterné en repons."

Le premier traité finit alors par la date historique: "voici que la Sainteé ¿In voi Ourné (429) fut enteré, et voici que éléva la Sainteé du roi Sne-"frou (43) en roi bienfaisant eu ce pays entier." Après quoi il est rapporté que l'auteur de ce traité a été investi de la haute fonction de gouverneur de ville, assa que son identité soit déterminée plus exactement.

Le traité suivant plus long que le précédant et tout-à-fait complet, a pour auteur Ptahhotep, fils ainé d'un roi prédécesseur d'Assa, sous le règne duquel le prince-auteur composa son livre.

J'en extrais maintenant les parties les plus claires.

"Commencement des perfections de bonnes paroles dites par le Er på hå, le père diviu, l'aimé de dieu, le fils ainé du roi et de son corps, le gouver"neur de ville, l'tahhotep, pour apprendre aux ignorants à connaître le prin"cipe de la bonne parole, pour le bien de ceux qui l'écoutent, pour infirmer,
"ceux qui voudraient l'enfreindre. Il dissait à son fils: Avee le courage que te
"donne la science, discute avee l'ignorant comme avee le savant; les barrières
"de l'art ne sont pas (encore) emportées, nul artiste n'est (encore) doué de
"(toutes) ses perfections. La bonne parole luit plus que l'émerande que la
"main des esclaves trouve sur des cailloux."

Dans un autre endroit le prince s'énonce de la manière suivante.

"Si tu écoutes les choses que je viens de te dire, tous les desseins progresserent: écut u véritable bonheur que d'en gandre le mérite et d'en receutilir l'inspiration de la bouche des hommes.... Quiconque en rapportera "toutes les paroles, n'éprouvers aucune affliction en ce monde à jamais, et crol-, tra dans le bien. C'est la parole des sages pour instruir Thomme, une parole "qu'après l'avoir entendne, il devient prudent, docile et bon. Après cette pagrobe il comprend cles."

"Celui qui prend le bon parti — il demeurera pieux pour de longs jours "et sa satisfaction sera entière à jamais. — — — " "Le savant est rassasié de ce qu'il sait — bon est le lieu de son coeur et "de sa langue, agréables sont ses lèvres: il parlera, ses deux yeux verront, ses "corèlles entendront. La vertu de son fils sera d'exercer la justice sans fausseté."

"Cest un bienfait que l'obéissance d'un fils docile: l'obéissant marche dans son obéissant le ethoi qui l'écoute devient obéissant. Il est bou d'écouter tout ce qui peut produire l'affection: c'est le plus grand des biens. Le fils ,qui reçoit la parole de son père, deviendra vieux à cause de cela. Ainsi de "Dien est l'obéissance, la désoissance est hate de Dien. Cest le coeur qui ,est le mattre de l'homme dans l'obéissance et dans la désobéissance, mais "Thomme vivilée son oceur par sa docilifé.

"Écouter la parole, simer à obéir, c'est accomplir les bons préceptes. L'obéissance d'un fils envers son père, c'est la joie. Le fils dont on parle ainsi, cet agréable en tout, docile et obéissant; celui dont on dit cela, a la piété d, dans ses entrailles; il est cher à son père et sa renommée est dans la bouche, des vivants qui marchent sur la terre.

Le fils qui reçoit la parole de son père n'a ancun dessein de libertinage. L'êleve en ton fils un homme doclie; as prudence fera les délices des grands; , as bouche sera reservée dans ses paroles. Dans l'Obésisance d'un fils on voit , as asgasse. Enfin ses voies sont excellentes. Vienne le libertinage, l'obésisance , demeure an lendemain; la science l'affermit, tandisque le rebelle reste avec sa , parole impérieuse.

Le rebelle qui n'obéit pas, ne fait absolument rien; il voit la science dans "Tignorance, les vertus dans les vices; il commet chaque jour avec audace "toutes sortes de fraudes, et en cela il vit comme s'il était mort. Ses.... sont la "contradiction; il s'en alimente. Ce que les sages savent être la mort, c'ext (ca) "vie chaque jour; il avance dans ses voies chargé d'une foule de malédictions.

"Un fils docile au service de Dieu, sera heureux à la suite de son obéissance; il vieillirs, il parviendra à la faveur, il parlera de même à ses enfants. "Précieuse est pour l'homme la discipline de son père; chacun la révérera "comme il la fait hi-même. Ce qu'il a dit au sujet des enfants, aht que leurs "enfants le redisent, en s'alimentant des données de ta parole, véritable germe , de la vie de tes enfants.

"Que ton coeur lave l'impureté de ta bouche. Accomplis la parole de ton "maître; bonne est pour l'homme la discipline de son père, de celui dont il est "sorti, dans les membres duquel il a été formé, lorsqu'il était dans le sein (maternel). C'est une grande satisfaction que de se conformer à ses paroles. Car un bon fils c'est un don de Dien, mettant ses volontés dans les paroles (qu'il "entend) auprès de son maître; il accomplit la justice, son eoenr rend ses voies "excellentes."

"C'est ainsi que J'acquiers pour toi santé du corpa et paix du roi, en toutes circonstances, et que tu parcoureras des années de vie sans fausseté. — Je suis "devenu un aucien de la terre. Jià parcouru 110 ans de vie par le don du roi "et l'approbation des auciens, en remplissant mon devoir envers le roi dans le "lien de sa faveur."

Malgré les difficultés qui s'opposent à l'intelligence parfaire de ce recué de maximes morales, les pièces que nous venous de mettre sous les yeux de nos lecteurs, serviront à démontrer que la littérature des Égyptiens dans ces époques les plus reculées de l'histoire, devait à en juge d'après es specieur ret développée soit par la granteur des pensées, soit par la richesse du langge.

Pour un prince comme celui qui a composé le reeneil dont nous parlous, ce devait être un noble sujet que de traiter ees préceptes d'une vie morale, dont le principe était la vérité et la justice. Aussi ces préceptes, micus que tous les monuments existant encore, unienx que toutes les traditions postérieures, illustrent-ils cette vie simple et religieuse de l'antiquité que beaucoup de gens out crue à tort, rude, sauvage et sans civilisation.

Les auteurs qui ont fait des extraits de l'ouvrage de Manéthon sur l'Égypte, n'ont ajouté que quelques événements aux noms des pharaons cités dans leur liste chronologique.

C'est ainsi qu'ils nous apprennent que sons l'empire de Ouenéphès, le quatrième roi du canon de Manéthon, l'Égypte fut attristée d'une grande famine, puis ils remarquent que ce pharaon, de la famille de Ména, avait élevé les pyramides près de Cochome.

Cette notice nous fait connaître le premier de ce grand nombre des rois qui aient construit les faneux tombeaux royaux des pyramides, dout les restes se trouvent tout près de Memphis, sur la longue ligne du désert libyque, qui commence aujourd'uni à l'endroit nommé Abou-Roaseh et qui est terminé par les pyramides du Fayoum.

Les recherches les plus récentes qu'on a faites pour l'étude des pyramides ont démontré que leur nombre était de près de soixante-dix; arrangées par groupes, dont les plus connus sont ceux d'Abon-Roasch, de Gizèh, d'Abonsir, de Saqqara et de Dahsehour. Ce nombre d'à peu près soixante-dix fui supposer antant de rois de l'ancieu empire, qui les ont élevées pour leur servir de tombeaux. D'après les inscriptions chaque pyramide avait son nom, qui est ajouté parfois a celui de son royal édificateur. Ainsi la pyramide du roi Onenéphès portait le nom de Coehome, que j'ai rapprochie, dans mes recherches géographiques, de la dénomination de Kä-keu (Tendroit du taure au noir), douné par les anciens Égyptiens à la place du Sérapéum, tout près du village arabe Abousir. D'après extet hypothèse une des pyramides près du Sérapéum fut élevée par le pharason Onenéphès.

Sous le règne du roi Semempsès on observait beaucoup de miracles et une peste violente ravagea le pays.

Lorsque Boéthos, premier roi de la deuxième dynastie, monta sur le tròne, la terre s'ouvrit à Bubastus et engloutit beaucoup de monde. Par cette maigre notice nous apprenons du moins que la ville appelée Pebast ou "demeure de la décesse Baste" en égyptien, Bubastus en grec, existait déjà dans le temps dont nous rapportons les évéenements.

Ce que le même aumajiste racoute du successeur du roi précédent, Kaischos, a plus d'interêt. Sous son rêgue no comunença à aborre los saureaux. Apis et Mnévis et le bouc mendésien. Le culte d'Apis, symbole vivant du dieu hunaire Osiris, fut établi à Memphia, celui de Mnévis, Ianimal symbolique du dieu Atoun on Touna, Héllonjois; enfoi le bouc fut consacré au même dieu Osiris à Mendés, ville de la Basse-Egypte. L'existence du culte d'Apis, dont la mort fut célébrée par de sonptueuses funérailles, est prouvée par une seène refigieuse, seultée dans une des plus anciennes chapelles funéraires de la nécrepolis de Memphis; on y voit un taureau Apis, mort et couché sur une sepèce de catádaque.

Sous le règne de Binothris, sans doute par suite de quelque évènement politique intérieur, on rendit une loi, qui admit les femuses au trône. Cette loi réglait la succession, si le roi régnant mourait sans laisser de fils. Dans mes recherches géographiques Jài cité des exemples analogues, qui prouvent que la fille alnée, héritière de la dignité de son père, la transféra à son propre mari.

Sous Népherchérès, dit l'annaliste, les eaux du Nil furent pendant onze jours mêlées de miel.

Le rapport de Manéthon sur le roi Sesochris est non moins fabuleux. On prétend qu'il avait une taille de plus de cinq coudées de hauteur, et de trois de largeur. Du reste il ne fit rien qui ait semblé digne d'être livré à la postérité.

Sons le règne du premier roi de la troisième dynastie, Nécherophès, les Li-

byens se révoltèrent contre les Égyptiens leurs maîtres. Mais ce roi, parvint à les soumettre, aidé par la frayeur que leur causa un phénomène extraordinaire: l'immense accroissement de la lune.

Le successeur de ce pharaon, Tosorthros ou Sesorthos, d'après la lecture d'esche, ed distinguait par ses connaissances en médecine, qui hir valurent chez les Égyptiens le sumon honorifique d'Esculape, ou comme ce dien s'appelle hiéroglyphiquement, Imfote p. De plus il inventiait la manière de construire des édifices en pierres de taille, et portait particulièrement son attention sur l'écriture. Il ne faut pas s'imaginer que fosorthros ain tinenté les lettres, car nous savons déjà que quelques années avant hii un de ses prédécesseurs avait composé sur l'anatomie, des livres écrits. Tosorthros aura perfectionné le système de l'écriture érçuiteme nou les divers usages de la vic.

Les auteurs, qui ont puisé dans l'ouvrage historique de Manéthon, ne disent rien des derniers rois de la troisième dynastie, successeurs de Tosorthros. Nous sommes done également forcés de les passer sous silence, pour nous occuper des rois si remarquables de la quatrième dynastie.

En commençant par le deuxième roi de cette dynastie, Souphis I, nous sommes arrivés à cette époque dont les auteurs grecs, sans en deviner la haute antiquité, nous ont laissé de curieux souvenirs en parlant des grandes pyramides et de leurs édificateurs. Pas un de eeux, qui mettront le pied sur le sol de l'Égypte, ne le quitteront sans avoir admiré les trois graudes pyramides de Gizeh, village situé vis-à-vis du Vieux Caire. Bâties sur le plateau élevé du désert, qui s'approche à quelques centaines de pas de la lisière des terres cultivées, elles ressemblent de loin à d'énormes cristaux que la montagne libyque a enfantés, et qui s'élèvent jusqu'à l'atmosphère pur et bleu du ciel égyptien, Voilà donc ees fameux tombcaux que trois pharaons de la quatrième dynastie ont élevés à frais inouis, ces miracles qui ont étonné l'antiquité aussi bien que le monde moderne, et auxquels on n'a rich trouvé encore digne de leur être comparé, Les pyramides dont nous parlons ne sont pas construites sur la même échelle. La première à 746 pieds anglais de large, ct 450 p. 9" de haut; la seconde 690 p. 9" de large, et 447 % p. de haut; la troisième enfin 354 % p. de large, sur 203 p. de haut. Elles sont parfaitement bien orientées, et construites de manière que le roi qui voulait construire son tombeau futur, faisait élever une netite pyramide à étages. Peu à peu il revêtait ce tronc de manteaux de pierres, superposés les uns sur les autres; de sorte qu'après un certain nombre d'années, la pyramide devait avoir atteint une hauteur et une largeur très considérables. Alors on achevait la construction en revêtant la pyramide de pierres dures et polies, et en fermant très soigneusement l'ouverture, qu'i conduisait à la chambre sépulcrale de l'intérieur.

On admet aujourd'hui que l'auteur de la première pyramide, est ce roi que momments, et suitout les innerpitonis tracées à l'encer rouge sur quelques pierres de l'intérieur de la pyramide, appellent Choufou ou Śnoum. Choufou (20); que la deuxième a pour auteur le roi Śāfrá (21), et la roisième le roi Menk Sonta (25). Le noun de la première était Our, littéralement "la grande"; celui de la deuxième Chou "la splendide"; quant à celui de la troisième, il est incomen.

Les trois rois auteurs de ces pyramides portent chez les écrivains classiques, des noms qui ne différent que légèrement de ceux trouvés sur les monuments. En voici l'aperçu:

| Monuments:       | Manéthon:   | Hérodote:  | Diodore:     | Eratosthène: |
|------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 1 Choufou ou     | Souphis I.  | Chéops.    | Chemuis on   | Saophis I.   |
| Śnoum-Choufon.   |             |            | Chembès.     |              |
| II Śāfrā.        | Souphis II. | Cephren.   | Chephren ou  | Saophis II.  |
|                  |             |            | Chabryès.    |              |
| III Menkâonrá on | Menchérès.  | Mycérinos. | Mycerinos ou | Menchérès.   |
| Menkâră.         |             |            | Menchérinos. |              |

Nous allons voir ce que les anciens nous ont raconté du premier de ces trois rois, d'après des sources égyptiennes.

# Le Roi Choufou.

Ce pharaon dont le nom hiéroglyphique se rencontre bien souvent sculpée sur les parois des tombeaux de ses enfants et de ses sujets autour des pyramides, n'eut pas de coeur pour les Egyptiens. Animé de mauvaises intentions, il ferna les sauctuaires des dieux et empécha le peuple d'udresser ses offrandes à la corvée; cent mille hommes remouvelés tous les trois mois, furent employés pendant dix aus. La où l'on tire encore aujourd'uni les pierres caleaires des carrières de la nontagne du Mokattam, du otic droit du fleuve via-à-vis de Memphis, il fit travailler les uns à transporter des blocs énormes jusqu'an fleuve, puis les autres traversant le Nit, traiberent des pierres colossales au une digue artificielle, que le roi fit construire des bords du fleuve jusqu'an plateau de sa pyramide. Les restes de cette immense digue en pierres, sont encore visibles aujourd'hui. Le voyageur qui gravit le chemin condisiant à la première py-

ramide du côté du Nord Est, la recounaîtra de prime abord, en arrivant à la hauteur du plateau.

Après dix ans de travail à toutes ces constructions, y compris l'arrangement de la base et des clambres souterraines. Chordou commence l'évection de la grande pyramide. On l'éleva de la manière décrite plus haut, en se servant de machines pour faire montre d'estrade en estrade, les grands bloes de pierres dont la pyramide est composée. Viugt aus s'écoulèrent avant l'achèvement de ce travail. La pyramide d'aut terminée, on y sculpta des inscriptions qu'Hérodote préchad avoir vues. Aujourch'ini il ne reste plus rien.

Mauethon qui désigne ce roi comme l'auteur de la plus grande des trois pyramides de Girch, ajoute que Chourfou repentant de ses forfaits, composa un livre théologique que les Egyptiens estimaient comme un tréor. Je ne sais pas s'il ue faut pas attribuer ce livre à Menchérès, auteur de la troisième pyramide, photre qu'à Chéops.

Les monuments nous font comaître Choufon comme un roi actif. Nou seulement il avait porté son attention sur la fondation de nouvelles villes, dont les nous accolés à celui de Choufou, se rencontrent dans les listes des villes, sur les parois de plusieurs chapelles sépulerales; mais encore il avait illustré la gloire de son nom par des expéditions militaires. Parmi les tableaux historiques sculptés sur les rochers de Ouadi Maghāra. dans la presqu'ile du mont Sinat, où déjà au temps de cette quatrième dynastic, des colonies égyptieunes furent envoyées pour l'exploitation des mines de cuivre, il en est qui représentent Choufou de même que les rois Suefrou, Săfnourâ et Rânou ser comme vainqueur d'enneuis saistiques.

Les trois petites pyramides, qui s'élèvent devant le côté fat de la grande, apparieunent indubitablement aux femues, épouses ou filles de la famille de Choufon. La repoussante histoire racontée à Hérodote par ses drogmans égyptiens, sur la fille de Choufon, auteur d'une des petites pyramides, est la preuve que le souveuir de ce pharaon se reportait jusqu'à sa fille, accusée des actions les plus houteuses et les plus incroyables.

## Le roi Śāfrā

ou, comme ce nom se pronouce peut-étre plus exactement, Châfrâ, est la successeur du rej précédant. Il étnit d'après les mas le frère, daprès les matres, le fils de Choufou. Il fit comme son devancier; les temples restèrent fermés, et l'Égypte eut à subir toutes sortes de calamités. Les Égyptiens détestaient tellement exprince et son précéesseur Choufou, qu'ils ne voulisient même pas prononcer leurs noms. Par cette raison ils donnèrent à leurs pyramides le nom d'un pasteur Philitis, qui à cette époque, mena paitre ses troupeaux aux environs des tombeaux de Chonfou et de Śāfrā.

La pyramide que ce dernier s'eleva est tout près de celle de son prédécesseur, pour le premier étage il se servit de pierre Éthiopienne coloriée.

Les monuments ne donnent aneune notice sur ee roi. Nous savons seulement d'après les listes des villes, qu'il en fonda quelques unes portant son nom.

J'ai tâché de démontrer plus haut, qu'il faut supposer entre ce roi et son successeur Menk'āourā, plusieurs rois dont les règnes furent de très contre durée. C'est après eux que Menk'āourā ou Menchérès, c'est ainsi que l'appelaient les Grees, fut élevé à la royauté.

### Le roi Menkaoura

fit le coutraire de ses aucètres Chou fon et Sáfrà. Il ouvrit les sanctuaires, rétablit les offraudes, et reudit la liberté au peuple tenu en esclavage pendant si long temps. Quant il porta ses jugements, ils furent des plus justes et personne i'ent sujet de se plaindre. Sa justice fut égale à sa bonté. La renommée de son nom devint en raison de ses bienfaits, plus grande que celle de tous les autres rois de l'Égypte. Après sa mort, les Égyptiens le vénéraient comme un dient et le nom du pieux roi Meuchérès, fut inserit plus d'une fois dans leurs livres les plus sacrés. Nous n'en citous pour exemple, que le rituel funéraire des Égyptiens.

Après son décès, on l'enterra daus la troisième pyramide qu'il avait detvoir avant de monir. Moins graude que ses deux voisienes, elle se distingue cependant par son beau travail et par sa solidité. Après avoir rouvert l'entrée de cette pyramide, on y découvrit sur le convercle du sarcophage de Menchérès, l'inscription suivante:

"O toi, roi Osirien Menkāonrā vivant éternellement, enfant du ciel, né "de la déesse Nout.... que ta mère Nout s'étende sur toi en son nom de: "mystère du ciel; qu'elle accorde que tu sois un dien, et que tes ennemis "n'existent pas, toi, roi Menkãoura, vivant éternellement,"

Cette prière est d'une origine très ancienne. J'en al trouvé d'antres exemplaires sur les convertès de sarcophages, appartenant aux dynasties de l'ancien empire. La décese Nont n'est autre chose que le ciel, ou platô l'océan céleste sur lequel le soleil était ceusé navigner dans une barque. La décese est représentés dors sous les traits d'une femme, au corps allongé en voute. Les barques du soleil et des constellations principales du ciel égyptien, passent sur son dos; ce qui explique le passage de quelques hymnes funéraires adressées au soleil: "tu rayonnes sur le dos de ta mère Nout."

Il est étomant qu'Hérodote, de même que Diodore, n'assignent aux trois is dont nous seconos de parker, qu'uni âge assez récent. Diodore ne compte que 1000 ans de Chonfou jusqu'au temps où il visita l'Egypte, ce qui nous force de placer le règne de ce pharason, vers 1087 avant notre ère; c-à-d. au commencement de la XXI el vignatic. Ceptendatt une indication plus exacte s'est conservée chez cet auteur; car il ajoute que d'après quelques écrivains, plus d' 3400 ans se sont écoulés, depuis la construction de la première pyramide jusqu'à lui. Suivant ce calcul, nous aurions plusieurs années avant l'an 3487, époque à la qu'elle régnait roi Choufou; ce qui est conforme à notre tableau chronologique, d'après lequel Somphis I «Choufou rhègne de 3682—3619 avant notre ère, à peu près 200 ans plutôt que Diodore ne l'affirme.

Rien de mémorable n'est rapporté des rois suivants, jusqu'à la fin de la cinquième dynastie. Nous avions comparé le roi Ouser kã (30) an pharaon Onserchérès placé à la tête de la cinquième dynastie. Il avait élevé une pyramide que les inscriptions hiéroglyphiques appellent "le saint des sièges ca-à-d., le plus saint sièges ". Son successeur Seph rès (fisez écherès) est probablement le roi Să ĥourà des monuments, le même qu'Hérodote et Diodore désignent par le nom d'Asychis ou Sasychis. D'après Diodore clètati un homme très sage, et le deuxième législater des Égyptiens. Il augmentait le code existant de Ména, de quelques bis concernant le culte des dieux. En outre, il inventait la géométrie et excellent astronome, il enseignant aux habitans la commissance des constellations du ciel.

La mention de l'astronomie m'oblige à aborder la question des connaissances astronomiques des auciens Égyptiens, question d'autant plus grave, qu'elle est liée intimement à la nature du calendrier égyptien dont nous avons fait connaître à nos lecteurs les éléments les plus nécessaires.

Tous les anciens à peu d'exceptions près, attribuent aux Égyptiens de grandes connissances astronioniques, dont l'invention renoute d'après eux, à l'autiquité la plus reculée. Ce temoignage des anciens paraît en effet être pronvé par la notice de Diodores, qui désigue le roi Sasychis comme le fondatur de la science astronomique.

Loin de nous de revoquer en doute que les Égyptiens, même à l'époque dont nous nous occupons, n'aient eu des connaissances assez remarquables des phénomènes célestes: mais malgré famour que nous portons aux habitants nilotiques, nous sommes portés à eroire, (et nous avons dévéloppé plus amplement ailleurs les preuves de cette opinion), que ces connaissances n'étaient que très eupiriques. L'actonomie n'était pas chez eux cette science mathématique qui caleule les mouvements des actres, en constraisant les grands systèmes qui composent la sphère céleste. C'était phitôt un recueil d'observations des phénomènes périodiques du ciel et du pays égyptien, dont le rapport récipoque ne jouvait échapper longemps aux yeux des prêtres, qui observaient dans ces nuits claires de l'Égypte, les astérismes brillants du ciel. Leurs connaissances astronomiques étaient fondées sur la base de l'empirisme, et non sur celle d'une observation mathématique.

Outre le soleil et la lune, dont les mouvements, (nous parlons au sens des anciens), étaient bien comms des Égyptiens, les astrologues distingnaient les cinq planètes; Hor-kå (Horns le taureau) ou Saturne, Hor-setå on Jupiter, Hor-des ou Mars, Pe-neter-de wâ (le dieu du matin) ou Vénus et Se begå on Mercure; ils les appelaient "les étoiles voyagenses, tandis qu'ils nommaient les autres astérismes du ciel les étoiles aceroupies. On voit de suite que les dernières, sont celles que nous nommons les étoiles fixes. Parmi celles-ci, ils mettaient au premier rang les astérismes représentant les trentesix ou treute-sept déeans de l'équateur, se rapportant aux treute-six décades, (chaque deuxième année de trente-sept décades à eause des cinq jours supplémentaires doublés), de l'an égyptien. Nons possédons plusieurs listes très précicuses de ces astérismes, dont quelques astrologues grecs ont transrit très fidélement les dénominations de l'égyptien en grec. Ceux qu'on a rapprochés des astérismes de notre sphère sont: l'étoile Sop d (la Sothis) ou le Sirius, Såh (consacré à Osiris) ou l'Orion, Art ('Epii) les Hyades et Xâou (Xwov) les Pléiades.

Les sigues d'une foule d'autres astérismes dont le rapport intime au calendrier égypiten est hors de doute, couvrent les plafonds et les parois des temples et des tombeaux égyptiens. On les a comparés avec plus on moins de succès, à des astérismes de la spère grecque.

La présence sur les monuments, de tant d'éléments astrononiques qui composent la spière égyptienne, n'a pas donné jusqu'à présent la certitude du caractère scientifique de ces tableaux. An contraire, elle a démourté que ces tableaux sout en même temps astrononiques et astrologiques; qu'ils sont faits sous l'intluence de raisons religieuses, et qu'ils ne penvent donner une idée scientifique de l'astronomie égyptienne. Les déterminations de dates absolutes que l'astronomie moderne par un calcul minutieux des dates vagues, inscries sur les monuments et en rapport avec des faits astronomiques, a taèté de fixer d'une manière rigoureuse; nont apporté aueune preuve en faveur des connissances astronomiques des Égyptiens, du moment surtout que de nouvelles recherches on trevoque l'exactitude de ces dates mêmes. Daprès tout cela, il me paralt certain que les Égyptiens étaient plutôt astrologues qu'astronomes; et que les origines de lastronomie scientifique ne doivent pas être cherchées en Égypte, mois probablement dans les plaines de la Mésopotranie eliez les Chaldéens. Cest là du moins que les Grees pais-érent les notions les plus importantes de l'astronomie. Je n'en cite que l'ulée de la division du Zodiaque en douze parties, ou les doiécatémories. Le Zodiaque est tout à fait étrauges à l'Égypte; et les doiécatémories u'y furent portées que par les Grees, à l'époque Alexandrine.

Mais revenons au roi Asychis ou d'après le dire probablement erronné de Diodore, Sasychis.

Hérodots, en s'oscupant de son histoire, hi a attribute les propyless de l'Est, les plus vastes et les plus magnifiques du temple de Ptah à Memphis. Parmi les lois que er oi avait données au peuple égypten, il en eite une asser singulière. Celui qui voulait emprunter une somme d'angent, était tenu de donner en agge la monie de son père. En mêue temps le créaucier était matre du corps et de l'euterrement du débiteur. Ne pouvait-il payer ses dettes, ses propres funérailles de même que celles de clacenn des membres de sa famille ue pouvaient avoir lieu.

Le même roi avait élevé une pyramide en briques; c'est probablement la même qui se voit encore aujourd'hui tout près de Dahsour.

Il y mit une inscription dont le sens était, toujours selon Hérodote: Ne ne compare pas aux pyramides de pierres, car je les surpasse autant que Zeus surpasse les autres dieux. Car plongeaut un biston dans un marais, on recuciliat ce qui pendait du limon; on en fit des briques et on en bâtit la pyramide. De cette façon ou me fit.

Laissant de côté rette histoire naïve, Hérodote et les monuments, (s., comme nous le supposons, Săfoură et Arychis sont identiques), ne sout pas d'accord; vu que le nom de Săfoură s'est retrouvé sur plusieurs pierres de construction de la pyramide du nord d'Abousir, comme celui du roi Ră-ouser, sur la pyramide qui est a milien des trois d'Abousir. Nous pouvons nous tromper quant ă l'identité de Săfoură avec Asychis, mais en tont cas le timoignage des monuments est incontestable. La mémoire de ce roi fut

encore célebrée par les Égyptiens de la basse époque. Aux temps des Ptolémés, il existait à Memphis un temple du dit pharaon dont les prêtres se trouvent ucutionnés sur pluiseurs monuments funéraires. Il avait illustré son non par des expéditions militaires contre les Sémites, ainsi que le prouvent les tableaux seupltés sur les rochers de Ouad Maghara dans la péninsule du mont Sinat. On y voit le roi dans l'action de ture un conemi que sa main ganebe tient aux cheveux, tandisque la droite lève un glaive égyptien qu'il va faire tomber sur la tête da mailleureux agenouillé devant hit. Cette même représentation se réjète pour les rois Chonfon, Rânouser et Snefron, comme je l'ai remarqué plus haut.

Daprès les mounments sépuleraux, appartenant aux prêtres des rois déinnts qui ont construit les pyramides, il est sûr qu'entre S\u00e40 nour et R\u00e4-nourser ou peut-être Ourser-n-r\u00e4 il y avait un roi appelé Nefer-ar-k\u00e4-r-(\u00e44), que nous pouvous comparer à bon droit au roi N\u00e4ph erc h\u00e4r\u00e5e se des liets Manérbonieme. Les completeurs de Manérbon n'out rapport aneum fait m\u00e4morable de lui et de ses successeurs jusqu'\u00e4 Onnos. Les monuments les rappelleut comme fondateurs de villes et de pyramides, sans ajouter de notiess historiques.

Voici donc les noms monumentaux des rois qui ont été trouvés jusqu'à présent, et qui appartienneut à la cinquième dynastie:

(30) OUSeR-KÅF Manéthon: Ouserchérès,

(31) SÅHOU-RÅ , Sephrès (lisez Sechrès).

(34) NeFeR-AR-KÅ-RÅ , Néphercherès.

(36) RÅ-N-OUSeR , Sisirès.

(37) AKÅOU-HoR , Cherès. (39) MeN-KÅ-HoR , Menchérès.

(40) DaD ou DaD-KÅ-RÅ , Tatchérès.

(41) OUNAS " Onnos. Le roi Ounas est probablement le même qu'Hérodote appela Anysis,

en remarquant qu'il était originaire de la ville eponyme Anysis, capitale d'un nome, dont le nom hiéroglyphique paraît être Ounnous. L'histoire de ce roi d'après Hérodote est coufise, et se rapporte à des temps de beaucoup postérieurs.

Le tombeau du roi Onnas est probablement ee long bâtiment eonstruit en énormes pierres caleaires et orné anciennement de pierres dures; il se tronce près de Sapqarn; les Arabes de nos jours l'appellent Mastabat-el-Faraoun, le siège de Pharaont. Mr. Mariette, qui sur les ordres de S. A. le Vice-Roi Mohammed-Saïd l'a ouvert au commencement de cette année, a trouvé sur une pierre tout près de l'entrée, les restes assez lisibles du nont Ounas.

Le nom du roi Dådkårå m'engage à faire une observation relative au double nom que portaient les pharaons, et dont le dit souverain présente le premier exemple.

En étudiant attentivement les titres et les noms donnés aux pharaons, et en général aux rois indigènes et étrangers d'Égypte, on découvre facilement qu'ils portaient dès leur couronnement einq titres et noms.

Le premier titre, appellé aujourd'hui nom d'étendard, est précédé de l'image d'un épervier symbole du dieu Haroéris.

Le second titre suit sans exception un groupe hiéroglyphique qui désigne le roi comme "maître des couronnes."

Le troisième titre est également précédé de la figure d'un épervier, perché sur uu collier d'or.

Viennent alors les deux noms du rot. Le premier, précédé de la qualification de, roi de la Haute et de la Basse-Égypte<sup>\*</sup>, est donné au roi après son dévation sur le trône. C'est le mon oficiel. L'autre qui suit les liéroglyphes "fils du soleil", est celui que le roi portait avant de monter sur le trône. C'est son véritable nom de famille, qui pouvait être le même pour plusieurs personnes de sa descendance. Je ne citerai à l'appui, que les Am en hot ep, les Tâuu d me se t le grand nombre des Râm ses.

Les rois des premières dynasties dont nous avons parlé jusqu'à présent, pour les des monuments qui en donnent plusieurs exemples, tous les titres et nons que je viens dénuméres, a l'exception du nou de famille. Le roi Dådkårà commence la série des rois à double non; outre son nom officiel, il porte celui de famille Assa, qui une doit pas être confondu, je crois, avec un autre Assa, nom officiel d'un plararon tout à fai differnt du notre.

# CHAPITRE V.

#### ROIS DE LA SIXIÈME JUSQU'A LA DOUZIÈME DYNASTIE.

Comme je l'ai observé plus laut, le précieux payrus de Turin, d'accord avec Manéthon, désigne le roi Ou nas comme le dernier d'une dynastie, qui d'après les listes du prêtre selempte, n'est autre que la cinquième. Selon ces mèmes listes la dynastie suivante, également originaire de Memphis, se compose de six rois que vioid:

| 1. | Othoès, tué par ses troupes                    | ans | 30   |
|----|------------------------------------------------|-----|------|
| 2. | Phios ,                                        | 7   | 53   |
| 3. | Methousouphis ,                                |     | 7    |
| 4. | Phiops, commence à régner à l'âge de six ans   | ,   | 100  |
| 5. | Menthesouphis                                  | ,   | 1    |
| 6. | Nitocris, anx joues roses, la plus forte et la |     |      |
|    | plus belle femme de son temps, et qui éleva    |     |      |
|    | la troisième pyramide                          |     | 12   |
|    | -                                              |     | 203. |

Les fragments numérocés 43, 61, 44 et 59 du canou de Turin, nous permettent de reconstituer cette dynastie, dont nous allons fixer d'abord le véritable nombre de rois. Le dernier fragment ne contient que les années de règne des premiers rois de cette dynastie; les voiei: 1, roi (....), ans x mois 6 jours 21

| 2.          | roi | (  | ٠. |   | ٠. | .)  |      |      |      | ,  | 20     | 79 | - | 79 | - |
|-------------|-----|----|----|---|----|-----|------|------|------|----|--------|----|---|----|---|
| 3.          | roi | `( |    |   |    | .)  |      |      |      | 2  | 14     | 8  | - | ,  | _ |
| 4.          | roi | (  | ٠. |   |    | .)  |      |      |      | n  | 90 + x | ,  | x | ъ  | x |
| 5.          | roi | (  | ٠. |   |    | .)  |      |      |      | n  | 1      | ,  | 1 | n  | - |
| [6.         | roi |    |    |   |    |     |      |      |      |    |        |    |   |    |   |
| Le fragment | no. | 6  | lε | n | d  | onn | e li | s st | iite |    |        |    |   |    |   |
| 7.          | roi | (  | ٠. |   |    | .)  |      |      |      | 70 | 2      | n  | 1 | n  | 1 |
| 8.          | roi | (  | ٠. |   |    | .)  |      |      |      | ,  | 4      | 79 | 2 | 79 | 1 |
|             |     |    |    |   |    |     |      |      |      |    |        |    |   |    |   |

Des nons royaux qui appartiennent à cette dynastie, il ne s'en est couservé que quatre sur le fragment No. 43. Le premier est celui de Nitocris. La place de ce fragment est celle que nous lui avons assignée sur la plunche des rois d'après le canon de Turin.

En prenant comme point de départ pour la comparaison mathématique, le chiffre 90 + x, qui répondra à la somme de 100 aus, attribuée par Manéthon au règne de Phiops, nons obtiendrons le tableau suivant:

|    | Manéthon,        |        |      | C   | an  | o n | d  | e I | ur | iu. |   |    |    |
|----|------------------|--------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|---|----|----|
| 1. | Othoès a. 3      | 30 1.  | roi  |     |     |     |    | a.  | х  | ju. | 6 | j. | 21 |
| 2. | Phios a. 5       | 53 2.  | roi  |     |     |     |    | a.  | 20 |     |   |    |    |
| 3. | Methousouphis a. | 7 3.   | roi  |     |     |     |    | a.  | 14 |     |   |    |    |
| 4. | Phiops a. 10     | )t) 4. | roi  | ſΡ  | eр  | ij. | ,  | a,  | 90 | + x |   |    |    |
| 5. | Menthesouphis a. | 1 5.   | roi  | ٠.  | Ċ   | ٠.  |    | a.  | 1  | ш.  | ì |    |    |
| 6. | Nitocris a. 1    | 12 6.  | rein | e N | lit | aq  | er | a.  | х  |     |   |    |    |
|    |                  | 7.     | roi  | Ne  | fe  | rk  | â  | a.  | 2  | nı. | i | j. | ì  |
|    | •                | 8.     | roi  | Νe  | fe  | res | В  | a.  | 4  | -   | 2 | ,  | 1  |
|    |                  | 9.     | roi  | Αŀ  | ٠.  |     |    | a.  | 2  | 77  | 1 | 77 | 1  |
|    |                  | 10     | moi: |     |     |     |    |     | 1  |     |   |    | g. |

Après cette petite liste de dix rois appartemant tous à la meine dyamite, la sixième de Manéthon, le canon de Turin donne un nouveau caleul reportant le nombre et la durée de règne de ces pharmons jusqu'à Ména. Malbeureussement il y a trop de parties détruites pour bien comprendre le seus du chiffre 355 aus et 10 + x jours, qui expériment saus doute la somme des aunées de règne ou de vie des pharmons précédents.

Voyons maintenant si les monuments contemporains aident à retrouver les pharaons qui manquent au canon de Turin, et qui compléteraient la série des 10 rois.

Partant du roi Pepj, dont le nom officiel est Merj-rà "ami du socill", et qui a érigé une pyramide portant le nour de Men-n-nefer, le même que celui de la ville Memphis; ou devra observer que le nom de ce roi, se rencontre parfois annexé à cenx de deux pharnous. L'un en est appelé Mer-n-rà, l'autre Nefer-kà-rà; la pyramide du premier porte le nom Sà-nefer, celle de l'autre Men-ànch.

Le roi Nefer-kâ-rà étant probablement le même que celui que le ca-

nou cite counue le septiciae roi de la dynastie dont nous nous occupons, it résulte que Mer-n-rà, ayant règné après Pepi, doit occuper la place du cimpuième roi prédécesseur de Nitaqer. Manéthou l'appelle par son nom de famille Menthesouphis, mais quoique les monuments n'en aient pas fait mention jusqu'à présent, il est possible qu'il réponde an groupe hiéroglyphàque Mentou-hotp.

Les rois Atj, Teta, Imhotp se trouvent sur plusieurs monuments de cette époque; je les compare aux nouss d'Othoès, de Phios (lisez plutôt Thios), et de Methousouphis de Manéthon. C'est done par eux que je commence l'histoire de la sixième dynastie.

L'impression générale que les monuments, et surtout les inscriptions de cette époque font sur l'histories, est touté-fait différente de celle du temps que nous venons de quitter. Pour les premières dynasties, ce sont seulement les tombeaux sure leurs inscriptions funémires, qui nous rappellent d'une manière subordomiée, les nous des aucients pharons; et ce n'est que par de longues combinaisons, que l'investigateur peut en faire ressortir quelques faits historiques.

Il n'en est pas ainsi pour les rois que nous allons rencontrer. Pour la première fois, de véritables dates nons enseignent la manière employée par les Egyptiens, pour fixer dans la mémoire tout ce qui leur semblait digne d'être légné à la posterité. Ce ne sont plus les tombeaux de Membis, qui échairessent cette éponque; toute l'Égypte, de la villé d'Assouna jusqu'à la péninsule du Sinat, nous moutre, aussi bien dans les tombeaux que dans tous les lieux où l'homme vivant agit sur la surface de la terre, les vestiges de l'activité de ces autenieurs générations.

C'est surtout dans la Moyenne Égypte, que nous rencontrous d'après se inscriptions, les traces de cette dynastie. Pep j y avait bâti une nouvelle ville, et son culte ainsi que celui de quedques autres pharaons de sa dynastie, y fut edéloès par les hauts fonctionnaires. Les souverains de eette époque s'élévèreut des primaides, dont quelques-unes se trouvent mentionnées par des noms. Celle du roi Atj s'appelait Bâou, celle de Teta: Ded-seou, celle de Pepji: Mennefer, comme je fai fait remarquer déji plus haut, et celle de Mer-n-rà-it Sâ-nefer.

Les inscriptions, tracées sur les rochers de la vallée de Hamanust, conduisant de la forteresse de Coptos, — dont l'âge remonte jusqu'à l'ancien empire, — aux ports de la mer rouge, ont conservé la memoire de cette dynastie. Elles nous apprennent que des pierres furent extraites de cette valiée, pour être employées aux grandes constructions dont ees rois farent les nobles nuteurs. C'est la aussi, que les voyageurs out découvert ce curieux tableau, représentant les deux figures du roi Pepi, assis sur son trôue, et muni des emblèmes du pouvoir royal. Sur fune de ces figures sa tête est surunontée de la couronne de la Hante-Égypte: sur l'autre, elle est décorée de celle de la Basse-Égypte. On y a a sjouté les deux nous du roi, et une inscription tracée au-dessous, nous fait comaître que Pepj a pour la première fois célébré une panégyrie, au commencement d'une période dont on ignore jusqu'à présent la durée.

Le nom de ce même roi ainsi que celui de Teta, est mentionné dans nombre d'inscriptions, sculptées sur les roehers de la montagne d'El-Kab. Ils y figureut parmi les noms de hauts fonctionnaires, vivant sous ces deux rois ou quelque temps après cux.

Un curieux tableau de Ouadi Maghara, qui montre le roi Pe pi tuant un emni sémitique, est la preuve que Pe pi avait fait des expéditions militaires contre les habitants de la péninsule sinatique. Les inscriptions eneignent aussi, que des stations égréptieunes occupaient ee pays, pour exploiter des mines de cuivre dout ou découvre encore aubourful les restes des travaux.

Nous apprenons par ce même tableau, que l'épouse royale de Pepj, la mère du roi Nefer-kâ-râ, s'appelait Râ-merj-ânch-nes.

N'ayant pas d'autres truces monumentales, qui puissent illustrer l'histoire de cette dynastie, je passe aux traditions des anciens. Selon elles, des troubles intérieurs paraissent avoir en lien, pendant le temps que la famille royale de la dite dynastie occupait le trône. Othoés, chef de la famille, fat tué par ses soldats, et l'âge de six aus qu'avait Phiops, lorsqu'il monte sur le trône, semble confirmer la mort violente de son père. Son successeur qui ne régne qu'une année, paraît également avoir été par suite d'évênemens politiques, vietime d'un acte de violence; cela semble d'autant plus vraisemblabs, qu'il févodote nomme e roi frère de la reine Nitoèrs qui vienge son meutrer parès avoir occupé sa place.

La belle Nitocris, aux joues roses, (son nom signifie aussi la déesse Nit, Minerve la sage, et fut également porté par une reine de Balylone), pour venger la mort de son frère, fit construire un vaste soutergain: et sons le préexte d'inauguration, elle y réunit les principaux auteurs du meutre. Peudant le diner, elle fit entre les caux du leuve au moyen d'un grand caan eaché, de sorte que tous se noyèrent. Après cette singulière vengeance, elle se retira dans une chambre remplie de cendres, et se tua pour se soustraire elle-même à la vengeance. Suivant Manéthon, cette même reine était fanteur de la troisième pyramide, que les recherbes nommentales ont attribuée au roi Menehérès. D'après les investigations de l'ingénieur l'erring il parait en effet que evête pyramide fut reconstruite. "La reine Nitocris, en scuparant de la pyramide de Menérès, laissa le sarcophage du roi dans une chambre inférieure, et fit placer le sien dans la salle qui précédait; si l'on en juge par les fragments de baselbe qui s'y retouvèent. Elle fit doubler les dimensions du moument, et lui donna cette ruineuse parure de grauit qui passa plus tard, dans l'imagination des conteurs grees, pour avoir absorbé les sommes immenses que la courtisance Rlot op jes avant treirées de la ruine de ses amans. "Ole Rougé')

Nons terminons ici l'histoire de la sixième dynastie, et passons aux pharaons qui composaient les suivantes.

Notre classification des fragments du eanon de Turiu, qui composent la inquième et la sixième colonne (voyez la planche), nous conduit maintenant jusqu'à la douzième dynastie, en nous instruisant du nombre de rois qui out véen entre la sixième et la douzième maison royale. Après trois lignes expant le calcul chronologique qui se rapporte au nombre des rois de la sixième dynastie, et à la duriée de leurs règnes, le canon offre les traces très visibles de dix-sept cartouches appartenant à une même dynastie. Après le dernier roi on lit très chierement: la so un ue de se rois XVII — donc le nombre des rois ext parâttement certain. Un nouveau calcul chronologique interrompt alors la seive regulière des rois; mais après deux lignes de ce calcul, nous rencontrons une petite série de six rois, composant la dynastie autérieure à la douzième. Ainsi nous savons que le compositeur du canon ne comptait que deux dynasties aux ex 3 rois, de la fin de la sixième lisqu'att commencement de la douzième.

Il n'en est pas ainsi de Manéthon, dont voici les dynasties qui répondraient aux deux précitées du canon.

7º dyn. 5 rois de Memphis, jours 70 (var. 75) on ans 75.

8° dyn. 27 (var. 5, 9, 19) de Memphis, ans 146 (var. 100).

9° dyn. 19 (var. 4) rois d'Héracléopolis, aus 409 (var. 100).

10º dyn. 19 rois d'Héracléopolis, ans 185.

11º dyn. 16 rois de Diospolis, ans 43.

Après eux Amenemès, ans 16.

On sera étonné de la grande différence qui existe entre le nombre de rois d'après Manéthon et celui relaté sur le canon. Nous pourrons le mieux l'expliquer, par la supposition de dynasties contemporaines dans la Haute et dans la Basse-Égypte. Après avoir attribué les deux dynasties héradélopolitaines à un royanne de la Basse-Égypte, il nous reste la 7e, la 8° et la 11 dynasie. La dernière, composée de 16 rois qui auraient régné 43 ans, répond indubitablement aux six rois du canou, antérieurs à la douzième dynasie. Nous sommes done forées d'échanger le nombre 16 de Manéthou, courte le noubre 6 : ce qui est d'autant plus permis, qu'une durée de règne de 43 ans pour 16 rois n'est guive vraisemblable.

Nous avons donc ainsi gagué une dynastic de 6 rois de Thèbes, d'une durée de règne de 43 ans. Il nous reste à retrouver la place, que les 17 rois antérieurs occupaient dans les listes manéthonieunes.

Ayant exclu les deux dynasties d'Héradéopolis, que nous avons ceu devoir admettre comme dynasties contemporaines, notre choix ne sera plus difficile à faire. Ces 17 rois répondrout aux pharaous de Memplis, composant la septième ou la huitième dynastie, on toutes les deux peut-être; et qui triaient sans doute leur origine de la famille des rois, prédévesseurs de la sixième dynastie.

Après avoir réféchi long temps, sur la manière la plus probable de compare le canon hiératique à Manéthon, nous avons fini par douner à la huitème dynastie, composé de 27 (finez plutot 17) rois, cette même place que les 17 rois occupent dans la liste du canon. Nous fappellons d'après ce rapprochement, la huitème dynastie de Memphis, et nous hil assignons le nombre de 146 ans, que le meilleur texte des extraits de Manéthon offre comme durée de règue de ces rois. Quant aux cinq rois de la dynastie précédente, avec une durée de règue de 70 ou 75 jours ou aux, nous les mettons hors de notre caleul; vu que le canon hiératique u'en a fait aneum ention. Ce serout sans doute des princes, qui dans les temps de troubles qui out en lieu à l'époque de la sixième dynastie, principalement vers sa fin, aurout profité des seissions pour s'approprier le nom royal pendant quelque tennes.

En examinant attentivement ce qui ext resté de fragments, portant les noms des 17 rois de la huitième dynastie, on ne rencoutre, à l'exception du nom propre très nisité à cette époque de Nofer-kā-rā, aneus groupe qui se retrouve ailleurs sur les monuments. De plus la table d'Abydos que nous allons examiner plus loin, fait supposer une série toute autre de rois que celle du papyrus hiératique. Ces faits combinés, nous induisent à la supposition que le canon hiératique contient la dynastie de Memphis; tamids que dans la Hante-Égypte une autre famille de pharamos aduct les noms

et la série sont conservés dans la dite table d'Abydos, occupa le trône. La dynastie de Memphis étant la maison royale légitime, le compositeur égyptien du canon de Turin en énumérait les souverains, sans faire mention de ces rois thébains qui devaient bienôt s'emparer du pouvoir royal.

Des six rois de la ouzième dynastie, il en est un, le cinquième, Ràneb-eher, on par son nom de famille Menfou-hotep, honoré par la mention de ses cartouches dans les listes monumentales, qui rémit tout l'empire sous son sceptre. C'est de lui que date la puissance générale des pharaons thébeins.

Bien que Manéthon appelle sa dynastie une diospolite, il paratt que ses quatre profécesseurs, à en juger d'après les restes de leurs noms, inserits sur le fragment No. 61 du papyrus hiératique, ne furent pas de la famille des Antef, que plusieurs indications monumentales signalent coume des rois antérieures à Menion-botep, et qui régaérent à la Thébatile, tandisque les pharaons de Memphis occupérent les parties septentrionales du pays.

La restitution des dynasties VII.—XI est donc établic de telle sorte, que nous regardons la huitième composée de 17 rois memphites avec une durée de règne de 146 ans, et la onzième, composée de 6 rois de Diospolis avec 43 ans de durée de règne, comme les maisons royales légitimes.

La septième avec ses einq rois de Memphis qui n'ont régné que 70 jours, n'a aucune signification pour le calcul chronologique. Nous en avons donné les raisons plus hant.

Les deux dynasties de Héraeléopolis, la neuvième et la dixième, ne sont que des maisons royales collatérales aux précédantes, dont l'empire n'embrassait que la Thebatde pendant une période de 285 (100+185) aus.

Après ces dynasties, Amenemhà I, premier des rois de la douzième dynastie, mit la couronne des deux mondes sur sa tête.

Le calcul chronologique exige done, en adoptant les chiffres de la liste de Manéthon, le tableau suivant:

| Dynasties de Memphis. | Dynasties de Héraeléopolis. | [VII. 5 rois . 70 Jours] | VIII. 17 rois . 146 ans | XI. 6 rois . 43 ans | 189 ans. | 189 ans. | 285 ans. | 285 ans. | 189 ans. | 1

La scission de l'empire égyptien en deux royammes ent donc lien 96 ans

(285—90) avant le commencement de la lutitème dynastie. Elle tombe, si mons adoptons le chiffre manéthonien de 203 ans, comme durée de la sixième dynastie, dans la dix-lutitème on dix-septième année du règne de Pepj. Le tablean sculpté sur les rochers de la vallée de Hamannat, représentant le vi Pe pj comme le maître de la Haute et de la Basse-Egypte, «éxplique maintemant d'autant plus facilement, que la date d'une fête panégyrique de fau 18 qui accompague ce tableau, est d'accord avec notre calcul. On avait sculpté ce tableau à l'effet de montrer le pouvoir royal de Pepj sur les deux parties de l'Egypte, vis-à-vis du nouvel usurpateur du trône, le cruel tyran Ac lithoès, oni allait fouder la dynastie héradélorolite.

Nous ignorous son nom monumental, mais, comme je l'ai observé plus haut, la faunense table d'Abydos nous a conservé les cartonches de 14 de ses successeurs jusqu'au pharaon Àunou. Voici cette liste:

- (80) .....f,
- (81) ..... neter-kå,
- (82) Men-kå-rå (Menchérès),
- (83) Nefer-kâ-rå I (Nepherchérès),
  (84) Nefer-kâ-rå II (Nepherchérès), Nebbj,
  - (01) It let ka-la li (replicielletes), It
  - (85) Dad-kå-rå (Tatchérès), Mâmon,
- (86) Nefer-kå-rå III (Nepherchérès), Chendon,
  - (87) Merenhor,
  - (88) Se-nefer-kå I,
  - (89) Rå-n-kå,
  - (90) Nefer-kå-rå IV (Nepherchérès), Rerlou,
  - (91) ..... nefer-kå,
  - (92) Nefer-kå-rå V (Nepherchérès), Pepj-sneb,
  - (93) Se-nefer-kå II, Ånnon,
  - suivent six noms détruits; après eux, on trouve Ameuemha I.

Cette dernière lacune pent-être facilement suppléee par la plupart des rois portant sur les monuments tantôt le nom d'Antef, tantôt celui de Menton-hotep; nous les avons arrangés de la manière suivante, en nous servant des dernières recherches savantes pour l'écriture hiéroglyphiques de ces nous:

- (94) Antef I,
- (95) Rà-Mentou-hotep I,
- (96) Rà-sechem-ap-mâà, Antef-àât II (Antef le grand),

- (97) Neb-hotep, Menton-hotep II,
- (98) Rå-sechem-her-her-måå, Antef III,
- (99) Rå-neb-tåti, Menfou-koten III,
- (100) Antef IV,
- (101) Rå-neb-eher, Mentou-hotep IV.

Après cette reconstitution que j'ai cherchée à établir, des pharaons prédécesseurs d'Amenemhà I, il me reste a rapporter ce que les monuments permettent de savoir.

Les Antef et les premières Menicon fotep exerçaient, comme je fai exposé plus hant, leur pouvoir royal seulement sur la Thebatic. Leur souvenirsées conservé par quelques monuments portant des inscriptions, et parmi lesquels nous citons en première ligne les cercueils de momies royales, apparramant à deux Antef, et découverts dans la vallée d'Assasif de Thebes.

Dans un ecreueil, les Arabes trouvèrent la momie du roi, portant encore le diadème pharaouique. Le couverele de ce cercueil est richement doré, et orné du nom d'Antef. Un antre cercueil a été découvert par moi au Caire, en 1854, dans la maisou du consul gree, parmi de nombreux sarcophages apportés de Thèbes. D'après les inscriptions ce devait être celui du roi Antef-ââ (le grand).

Pour le travail et pour le style, ces monuments en bois, sont de beancoup inférieurs aux beaux acrophages des hauts fonctionmaires, qu'on trouve dans la nécropolis de Memphis. Ce fait peut à lui seut, donner la preuve que les rois de cette dynastie, n'exerçaient que peu de pouvoir en Egypte, et que c'étaient plutôt de petits princes que des pharaons. Cependant leurs dessendants finirent par obtenir bientôt la couronne des deux pays entiers.

Parail les Menfoufiotep, ce sont surtout le second et le troisième que les monuncuts nous rappellent. Menfoufotep II est représenté dans les tableaux seulptées sur les rocheres de I'île de Konosso, tout près de Philae, comme le vainqueur de 13 nations sommises à son sceptre, et comme le pieux serviteur du dieu hityphallique du (no (Cheun) de la ville Coptos.

A cette époque, cette ville on plutôt cette forterosse, protégeant l'entrée de la vallée de Hanamat, jous un grand rôle dans l'histoire de cette dynastie et de la suivante. Il parait d'après quelques inflications, qu'elle était la résidence des Menfouhotep dont la vénération pour son dien local Min, est signalée visiblement par les inscriptions relatant son culte spécial, dans la "belle" vallée de Hanamat. Dans un de ces textes, gravé sur le roc de la dite montagne, et datant de lan 2 de Mentouhot ep III, un dignitaire égyptien, après avoir énuméré les titres et les bienfaits de ce roi, s'exprime ainsi: "Mon maître à la vie saime et forte, "le roi l'âtane b'a ti (Mentouhotep III) vivant à toujours, m'avait envoyé en messager étant de sa fauille d'ivine, pour élever és monuments dans ce pays. "Il m'avait élu de sa ville (Coptos?) et il m'avait éhoisi du nombre de ses con-,seillers. Sa Sainteté ui ordonna de me rendre à la belle montagne, et les guer-,éres avec l'élite des personnes du pays entire ...

Après cette phrase, ou donne la noncuelature des ouvriers des divers méters, qui allaient travailler dans les carrières de la moutagne; tels que des taitleurs de pierres, des sculpturs etc., et ou ajunte vers la fin de ce long texte, que jamais rien n'égala depuis la dynastic divine\* les ouvrages exécutes sous les ordres du roi et en l'houneur du dieu Min, protecteur des carrières, dans la dite nontagre.

Le même dignitaire, un des personnages les plus distingués de la cour égyptienne, et dont le titre principal est celui de chef de toutes les constructions du roi, se retrouve mentionné dans cette même citation.

D'après l'inscription d'un tableau daté de la même année, la seconde, du règne du roi Men'ton n'o tep III, ee souverain "avait ordonné de tracer cette "inscription en l'honneur de son père le dieu llin, maître des régions montagneuses, dans cette vallée." La même inscription nous apprend ensuite, que notre personnage, l'architecte de la cour de pharason, conduit des soldats la montagne pour surveiller les travaux dans les carrières, oit les ouvriers taillaient la pierre pour les constructions de temples à élever dans le noune thébain. Enfin, on termine par l'éunmération des holocaustes et des offrandes en l'honneur d'un jour de fête.

Dans une autre inscription, on fait mentiou d'un puits on d'un réservoir d'eau, creusé dans le roc pour satisfaire aux besoins de ceux qui travaillent dans ces carrières arides.

Comme ou peut en juger d'après le contenu de ces inscriptions, les rois mentionnés étaient des plus actifs pour exploiter les earrières de la vallée de Hanamat, dont les pierres fournissaient des matériaux solides pour la construction des sanctuaires. Cette activité fait supposer ces temps tranquilles qui suivent généraleunent les troubles intérieurs, dont l'Égypte fait afliége penants i longéemps. La mention de peuples sonnis sert de nouvelle preuve à notre assertion, de sorte que l'Égypte, au commencement de la douzième dynastie, n'était qu'un seul royaume gouverné par des princes, dont il faut chercher l'origine dans les villées de la Thébatde.

#### Douzième dynastie.

Dans le tableau giuéral des dynasties égyptieunes annexé à ce volune, nous avons nommé les rois qui compoeut cette dynaste, en ajoutant, grâce aux avantes recherches chronologiques de mon digue compatriote, Mr. le professeur Lepsins, les anuices de leur règne. La série de ces pharmons et la durée de leur règue ne peuvent anjourd'hui être mises en doute, par suite de la comparaison avec les monuments, et surtout par l'étude du eanou de Turin.

Le premier roi Amenem ĥá I (102) régna neuf aus seul, et pendant sept autres anuées il partagea l'homenur de la couronne avez son successeur, le pharnon Ousertésen I. Le roi Amenem ĥá possédait le pouvoir royal non seulement sur l'Égypte proprement dite, mois son sceptre séétendait encore hospitanx régions de la Nible. Use stête, provenant ce ne semble de ce pays, et conservée aujourd'hui au musée britannique, relate qu'un fonctionnaire égyptien vivant sous le dit roi, fit préposé aux mines d'or a Wubie.

A Thèbes, les dernières fouilles faites dans le grand temple d'Ammon à Karnac par Mr. Mariette, sur l'ordre de S. A. le Vice-Roi Molammed-Satd, ont mis à jour less fraghueuts en granit rose, d'un groupe de deux figures assises dont l'une représentait, selon les inscriptions hiéroglyphiques, le roi A mene m'hâ I. Les restes d'un autre groupe tout-à-fait semblable à celui que nous avons vu à Thèbes, a été découvert au Fayonn. Il a été fait également en l'houneur de ce roi dont le mémoire s'est conservé en outre dans quelques inscriptions seulptées sur les rochers de la vallée de Hamamat et dans les carrières du Mokattam, tout près du village de Toura, la Troja des auciens. Ce même roi s'était élevé pour tombeau une pyramide, portant le nom de Qânefer.

Malgré ce petit nombre de monuments contemporains de ce roi, il n'est point douteux qu'Amenemhà I n'ait exercé son gouvernement sur toute l'Égypte jusqu'à la Nubie. Nous en exceptous seulement le Detta, et principalement les parties situées vers l'Est, qui étaieut habitées par une nation mixte et composée d'Égyptiens et d'accolants sémitiques, dont l'influence prévalut bientôt d'une façon si désastreuse pour les pharaous et leur pays.

Des monnuents beaucoup plus importants sous tous les rapports, nous sont restés du règue glorieux de son successeur Onsertésen I. Nous allons en faire connaître les plus instructifs, qui ne cessent d'attiers sur eux l'attention du savant, aussi bien que celle du simple voyageur.

Nous plaçous au premier rang l'obélisque erigé par ce roi à Héliopolis, près du temple du soleil vénéré sons le nom d'Atoum (le soleil du coucher) dans cette capitale dont il ne reste que peu de vestiges sur le terraiu d'un village appelé Matarich par les Arabes.

L'obélisque de Matarieh, le plus ancien qui se trouve en Égypte, porte sur ses quatre faces une inscription identique, dont voici la traductiou:

> "Le Horns: "la vie de ce qui est né.

"Le roi de la Haute et de la Basse-Égypte:

"Cheper-kå-rå.

Le maître des couronnes:

"la vie de ce qui est né. "Le fils du soleil:

"Ousertésen, aimé des esprits de la ville Héliopolis, vivant à toujours.

"L'épervier d'or:

"la vie de ce qui est ué.

"Ce dieu gracieux Cheper-kâ-râ

[a érigé l'obélisque]:

"au commencement de la fête d'une panégyrie.

"Il l'a fait

"eelni qui accorde la vie à tonjours,"

Cette simple inscription qui présente le type géocral de toutes les inscriptions dédienters estudytées aur les obblisques, se répétait indubitablement sur les quatre faces d'un seconde obélisque, qui a dispara du sol de Matariel. Nous observous que les rois égyptiens érigenient toujours en double ces mouments monolithes, qui portaient chez eux le nom de techennou, et qu'ils plaquient devant la porte principale des sanctuaires. Cet obélisque était consacré à la divinité d'Héliopolis, le dieu Atonm, de même qu'un autre momment de ce geure, dout les fragments out été découverts au Payoum, à Begig, était dédié aux divinités locales du nome erocofilopolite.

Le tombeau de Beni-Hassan, remarquable par la beauté de son archite de la competit de la compe voyagents qui parteut pour la Haute-Egypte, en passant par la Heptanonide, n'oublient de visiter ee magnifique tombean taillé dans le roc, et d'aduitrer la perfection incroyable de l'architecture de cette hypogée, ainsi que la finesse et la beauté des dessins coloriés qui imitent la nature avec une vérité surprenante.

Les deux inscriptions qui désorent les parois intérieures de la porte conduisant à la chapelle funéraire de Chnouménotep, appartieument au nomarque Amenj, avec le sumom d'Auene miñs. L'inscription principale située vers le sud, commence par la date de l'an 43 du règue d'Onsertésen I, qui est égale à l'an 25, époupe la luquelle Amenj gouvernait le nome de 8 fis, seitème canton de la Haute-Egrepte.

Après avoir énuméré ses titres et ses dignités, le nomarque raconte la partie la plus gloriense de sa vie dans les termes suivants: "J'ai servi "mon maître (le roi) lorsqu'il marcha pour battre les ennemies dans "le pays des Åton. J'ai marché en qualité de fils d'un chef ..... de gé-"néral de l'infanterie, de gouverneur du nome de Sâh, et en qualité d'un personnage distingué par un père digne, comme il était ordonné par le "palais et comme il était désiré par la cour. Ja m'approchai de l'Éthiopie "(Kåś), et en marchant je fus conduit aux limites de la terre. Je condui-"sis les butins de mon maître. Ma louange elle atteignit le eiel. Et voiei , que sa Sainteté retourna en paix, après avoir battu ses ennemies dans la "vile Éthiopie. Je suis venu (alors) le servir devant lui. Pas un de mes "guerriers ne s'est échappé, lorsque le marchai pour conduire les produits "des mines d'or à la Sainteté du roi Cheper-kâ-ra vivant à tonjours jus-"qu'à l'éternité. J'ai marché avec l'Erpà-hà, le prince, fils aîné du roi et "de sou sang, Amenj à la vie saine et forte. J'ai marché avec le nombre "de 400 hommes, tous choisis de mes guerriers. Je suis venu en paix. Ils "ne s'échappèrent pas lorsque j'ai conduit les produits des mines d'or. Ce "que j'ai commencé, je fus loué pour cela par les rois."

Ayant donné dans ce simple récit une description de la campagne du roi contre l'Éthiopie, notre A menj, dans l'inscription vis-à-vis de celle que nous venons de traduire, parle plus spécialement de sa vie comme gouverneur du nome de Sâh. Il dit:

"Jai adoré le fils de mon roi. Et voici que fiai marché pour transporter les produits (des mines d'or) à la fortersese de Coptos, avec FErpà-ĥà ..... Ousertésen à la vie saine et forte. Jai marché avec un "nombre de 600 houmes, tous chis du nome de Sâĥ, et je vius joint à "uses guerriers. Ce que fiai fait, toutes ces parodes le razontent.

"Moi, j'étais maître de bonté, et plein d'amabilité, un gouverneur qui ai-"mait son pays. Pendant des années, j'ai exercé mon pouvoir dans le nome "de Såĥ. Tous les travaux pour la maison royale furent faits par mon bras. ...... 3000 taureaux avec leurs vaches. Des remer-"ciments me furent donnés de la part de la maison royale, pour le tribut "amené en gros bétail. J'ai apporté tous leurs travaux à la maison royale. Rien ne me fut volé dans tous ses atchers. J'ai travaillé et le nome entier "était en pleine activité. Jamais petit enfant ne fut affligé par moi; jamais "veuve ne fut maltraîtée par moi; jamais je n'ai troublé pêcheur, jamais je "n'ai empêché pasteur. Jamais n'existe pentarque dont j'ai forcé les hommes "à des travanx. Jamais disette ne fut à mon temps, jamais affamé sous mon gouvernement, s'il y eut des années de famine. Car voici que j'avais labouré tons les champs du nome de Sâh jusqu'à ses frontières au sud et au nord. "Je fis vivre ses habitants, en offrant ses productions, et (ainsi) il n'y ent pas "d'affamés en lui. J'ai donné également à la veuve et à la femme mariée et "je n'ai pas préféré le grand au petit en tout ce que j'ai donné. Et voici que "le Nil fut en grande inoudation, les propriétaires de . . . . ; et les propriétaires "de tonte autre chose (étant en bonne espérance pour l'année fertile), je n'ai "pas coupé les branches du canal."

La dernière partie de cette euriense inscription où A un enj, se reportatu nu famine qui avait lien pendant les années de son gouvernement, se fait un panégyrique d'avoir préveuu les malheurs de la disette sans se partialiser, a attiré la plus grande attention de ceux qui y voient, et nous ajoutons très à propos, un pendant de l'histoire de losseph en Égypte, et des sept années de famine de ce pays. Cependant il ne faut pas eroire, que le roi Ou ser téssen I sons le règne dupuel une famine cut lieu en Égypte, soit le plaraon de Juseph, ce qui n'est gaire admissible, par suite de raisons bernonlogiques. Du reste ce n'est pas la seule inscription qui fasse mention de la famine; il en existe d'autres, qui datant de rois tout-lefait différents, parlent du même fléau et dess mêmes préventions prises pour le prévenir.

Le fait important pour l'histoire du roi Ouserrésen I, qui résulte eucore des deux inscriptions d'Aumoi, d'est l'expédition de ce pharaon contre des peuples habitant l'Éthiopie. Am eu J, le chef des guerriers formant le coningent du nome de Sâĥ, fut chargé d'expédier l'or qu'on avait enlevé aux Nègres, et de le déposer dans la forteresse de Coptos. La mémoire des campagnes du roi est conservée sur une stèle trouvée à Ouadi-Haffa en Nuble, et appartenante a musée de Nalpes. On y voit le roi véctorieux, placé devant le dien Horus, qui lui amèno les représentants de huit peuples captifs: Semjk, Ses, Îlesăa, Śāāt, Kās, Arqjin et deux autres encore, dont les noms ne sont plus fisibles. Ce sont des Ægres habitant les contrées de fism-Halfa, qui furent sounises, pour la première fois, par Ousertésen 1 à une domination permanente des Égypticus, qui à partir de ce roi ne cessent pas, pendant une longue série d'années, d'être les mattres de l'Éthiopio.

Ce même roi est nonmé sur plusieure stèles de la presquite du Sinat, qui appartint, depuis sa première compute par le roi Sin efrou, à tous les plunraons guerriers et puissants. C'est re même pharaon qui faisait partie des premiers fondateurs du teruple d'Amunon à Thènes (Karmae). Le fraguent colesaid d'une statue assise de ce roi, est conservé aigund'uni un musée de Bertin.

Au treute-huitième an de son règne, il partagea l'empire avec son successeur Amenemhà II. Ce dernier règna simultanément avec lui pendant quatre aux. Alors, il fut seul roi d'Égypre. Yous ne savons que très pen de chose des événements politiques de son règne, qui fut occupé par des guerres continuelles au sud de l'Égypte, dans le but d'élargir et de fortifier l'empire pharaonique en Éthiopie.

Les monuments décorés du nom d'Ouserté sen II et portant des dates de son règne, n'ont à peu d'exceptions près, aucune importance historique. A peine servent-ils à prouver, que la puissance de l'empire égyptien se trouvait à la mème lanteur que celle à laquelle ses devanciers l'avaient élevée. Nons possécions à Assonau un monment portant me inscription historique, qui commence par une date du règne simultané des rois Au en em hà II et Ousertés en II et qui mérite d'être mentionné. Cest une stèle esulptée sur les rochers qui se rencontrent au milieu de la ville d'Assonan; elle nomme un haut nonté manière des dits pharaons, qui fut chargé de rendre compte des "mennons" stations, ports du pays Wäwä. Nous savons par d'autres monuments, que ce pays situé au sud de l'Égypte, désignait une grande partie de la terre Kous, de l'Éthiopie, habitée par des peuplades negres.

Les premiers rois de cette dynastie dont nous venons de parler, se retrouvent aussi mentionnés dans la lougue inscription du tombeau de Chnoumhotep, fils de Neĥera, à Beni-Hassan.

Nous en avous traduit dans nos "Monuments de l'Égypte" la partie la plus importante, celle qui eu forue le commencement; nous la reproduisons cie, sanf quelques légères corrections qui nous ont paru nécessaires, et en supprimant les longs titres des rois, afin de donner au lecteur une idée de la vie des grands seigneurs de ces époques reculées de l'histoire, et de la manière dont ou les fit parler d'eux-mêmes.

Le prince (erpà-hâ) et petit-fils royal, qui aime son dieu, gouverneur, des terres de l'Est Chnonmhotep, décèdé, fils de Nehera, enfant de la dille d'un chef, la dame Be qet, décèdée, on hi a construit ce monument pour sa (lieuzi la) première fois, pour sa bienfaisance envers son pays. Il a fail, elurir son nom à toujours, il l'a illustré pour l'éternité dans sa chapelle funé, raire. Il a fait fleurir le nom de ses guerriers (2), bienfaisant pour augmenter, leur puissance. Des hommes bons étaient dans ses domaines et il acroiss, sait le salut de ceux qui l'aimaient. Toute gloire hui était attribuée. Tous les hommes étaient heureux. Cest aimsi qu'il arriva.

"Sa bouche elle parle: La Sainteté du roi Amenemhà II me fit Erpà-"hà et gouverneur des terres de l'Est, le dieu Horus et la déesse l'acht étaut "du nombre des aïeux de mon père et de ma mère dans la ville de Menât-"choufou (Minich). Il m'avait établi la borne de frontière du sud, et il avait "fabriqué celle du nord, semblable au ciel qui étend le graud océan sur son "dos. Ainsi on avait fait à mon père et à ma mère pour la première fois, Lorsque se manifesta comme pharaon la Sainteté du roi Amenemhà I, on le fit "Erpà-hà et gouverneur des terres de l'Est dans la ville de Meuàt-chou-"fon, il établit la borne du sud, et il fabriqua celle du nord, semblable au ciel \_qui étend le grand océan sur son dos, et sa place était l'Est du nome . . . . . pour rester dans la terre de l'Est. Lorsque sa Sainteté vint après avoir battu l'ennemi, resplendissant comme le dien Atoum lui-même, il rétablit ee qu'il "ville, fabriquant leurs bornes comme le ciel; (il fit) décrire leurs caux, pour "que dans les listes, on calculât re que devait produire l'impôt, selon la gran-"deur de son amour de justice. Et voici il le fit (ensuite) Erpà-Írà et no-"marche du nome de Sûh. Il en établit les bornes. Le sud de sa frontière "était vers le nome hermopolite, son nord vers le nome eynopolite, (semblable "an eiel) qui étend le grand océan sur son dos. Ses eaux et ses champs étaient dans son ponvoir et sa protection (?) jusqu'aux terres de l'onest. Il fit son fils aîné Necht, décédé, seigneur de l'hommage, préposé à ses choses précieuses dans la ville de Menà-choufou par ordre du roi dans le \_trésor(?).

"Et lorsque se manifesta comme pharaon le roi Ousertésen I, avant que "je fusse né, ma mère deviut Erpàt-hàt, comme la fille d'un gouverneur ho-"uoré du nome de Sàh dans la ville de Hât-Rà-shotep-het, et la femme

"de l'Erpà-hà, gouverneur de villes,..... et chef du pays Nehera, dé-"cédé, seigneur de l'hommage. Et le roi Amenemhà II m'éleva, comme fils "d'un hà, au rang de mes parents, étant des hâq (gouverneurs). Et selon la "grandeur de son amour — c'était le dieu Atoum lui-même — il me fit hà "l'an 19 dans la ville de Menat-chonfou. Et voici, j'ai été bienfaisant en "établissant sa prospérité (?) en tontes sortes de choses; j'ai fait fleurir le nom "de mon père; j'ai été bienfaisant envers les sanctuaires, et j'ai servi mes sta-"tues au temple. Je leur ai donné leurs sacrifiees et de pures libations; le blé "je l'ai distribué au prêtre; j'ai été bienfaisant pour lui dans les champs et les ........ J'ai offert des offrandes dans toutes les fêtes funéraires: à la fête "du premier jour de l'année civile, à la fête du commencement de l'année fixe, ja la fête de la grande année, à la fête de la petite année, à la fête de la fin "de l'année, à la fête de la grande panégyrie, à la fête de la grande chaleur, à la "fête de la petite chalcur, à la fête des cinq épagomènes, à la fête nommée "Sell-tet, aux douze fêtes de mois et aux douze fêtes de demi-mois et dans "toutes les fêtes de la plaine (?) et de la montagne. Il fut ainsi,"

Nous terminons ici la traduction de la première partie de l'inscription de Beni-Hassan, qui nous représente l'histoire d'une des plus nobles familles du pays, sous les premiers pharaous de la douzième dynastie. L'auteur égyptien qui l'a composée, nous y fait reconnaître l'heureux temps d'un sage et paisible gouvernement, plein de zèle pour le bien de ses suiets, pour le souvenir des morts et pour le service religieux des dieux. Dans les mêmes endroits où, de nos jours, de pauvres villages habités par une misérable population se présentent aux yeux du voyageur attristé, il v avait jadis des champs eultivés et arrosés par une multitude de canaux; des villes florissantes, habitées par une population gaie et laborieuse. On y voyait de beaux temples, dédiés aux diverses divinités du pays; des monuments publics consacrés au souvenir des pharaous, des princes et des grands de l'empire; enfin de magnifiques chapelles funéraires, érigées en l'honneur des morts, dont les momies soigneusement embaumées et richement décorées, repossient dans des puits bien fermés. De toute cette splendeur, de toute cette grandeur, il n'est resté que quelques tristes souvenirs, que ni la deut du temps, ni la main de l'homme, n'ont en la force de détruire; souvenirs qui même dans leurs ruines, sont encore plus grands que tout ce que l'esprit de l'Égyptien moderne pourrait inventer, que tout ce que sa main pourrait exécuter. Tant que le nom de l'homme existera, ces vénérables débris de la plus haute antiquité du monde, seront un triste témoignage de la faiblesse des ouvrages humains.

Les riches sculptures et peintures, répandues à profusion sur les parvis de la chapelle funéraire de Chnoumfortep, sont une source inappréciable pour la connaissance des arts, des nétiers et de la vie civile et religiense des Égyptiens de l'époque dont nous nous occupons. Pour donner une idée genérale de ces tableaux, qui pour la plupart sont accompagnés d'inserpions héroglyphiques servant à expliquer les divers personnages, ainsi que les seènes qui y sont reproduites; nous avons emprunté aux Lettres écrites de l'Égypte et de la Nubie en 1829 et 1829, par Champollion le denne, l'émmération suivante des sujets représentés dans ce tombeau.

1) Agriculture. Dessins représentant le labourage avec les boenfs ou bras d'houmes je seunge, je foulage des terres par les beliers, et nou par les pores, comme le dit Hérodote; cius sortes de charrue; le pioeluge, la moisson du lbé; la moisson de grands greniers sur des plans différents; le liu transporté par des ânes; une foule d'autres travaux agricoles, et entre autres la récolte du lotus; la culture de la vigne, la voudange, son transport, l'égrenage, le pressoir de deux espéces. Fun à force de bras et l'autre à méanique, la mise en bouteilles on jarres, et le transport à la cave; la fabrication du vin euit, etc; la culture du juzilin, la eucillette des banieh, des figues, etc.; la culture de l'ognon, l'arrosage, etc.; le tout, comme tous les tableaux suivants, avec légendes hiéroglyphiques explicatives; plus l'attendant de la maison des champes et se secrétaires.

2) Arts et métiers. Collection de tableaux, pour la plupart colories, ain de bien déterminer la nature des objets, et représentant : le sculpteur en pierre, le sculpteur sur bois, le picitre de statues, le peintre d'objets d'architecture; meubles et memiserie; le picitre peignant un tableau, avec son chevalet; des scribes et commis aux éerîtures de toute espèce; les ouvriers des carrières transportant des bloes de pierre; l'art du potier avec toutes les opiernos; les unarcheurs périssant la terre avec les picies, d'autres avec les mains; la mise de l'argile eu cônce, le cône placé sur le tour; le potier faisant la pause, le goubet du vase, etc; la première cuite au four, la seconde au séchoir, etc.; la coupe du bois; les fabricants de caunes, d'avirons et de rauses; le charpeniter, le memisier; le fabricant de meubles; les scienus de bois; les corroycures; le coloriage des cuirs on maroquins; le corlonique; la faiture; le tosage des toiles à divers métiers; le verrier et toutes ses opérations; l'orfêvre, le bijontier, le forgeron.

3) Caste militaire. L'éducation de la caste militaire et tous ses exer-

cices gyumastiques, repriventés en plus de 200 tableaux, oit sont retracées toutes les poses et attitudes que penvent prendre deux habiles lutteurs, attaquant, se défendant, reculsurt, avançant, debont, renversés, etc., on verra par la si l'art égyptien se contentait de figures de profil, les jumbes unies et les pras collés contre les hanches. Jai copié toute cette curieurs estrè de militaires nus, luttant ensembler; plus, une soixantaine de figures représentant des soblats de toute arme, de tout range, la petite guerre, un siège, la tortue et le bélier, les punitions militaires, un champ de bataille, et les préparatifs d'un repas militaire; cufin la fabrication des lunces, javelots, arvs, flèches, massues, baches d'armes, etc.

4) Chant, musique et danse. Un tableau représentant un concert voca et instrumental; un chanteur, qu'un unsicien accompagne sur la harpe, est secondé par deux choeurs, Jun de quatre hommes, l'autre de cinq femunes, et celles-ci battent la mesure avec leurs mains: c'est un opéra tout enfeir; des juneurs de harpe de tout sexe, des joueurs de fitte traversière, de flageolet, d'une sorte de comque, etc.; des danseurs faisant diverses figures, avec les noms des pas qu'ils dansent; enfin, une collection tris-curieuse de dessius représentant les danseurse (un filles publiques de l'ancieune Egypte), dansant, chantant, jouant à la paume, fisiant divers tours de force et d'aferse.

5) Un nombre considérable de dessins représentant l'éducation des bestiaux; les bouviers, les boeufs de toute espèce, les vaches, les veaux, le tringe du lait; la fabrication du fromage et du beurre; les chevriers, les gardeurs d'âues, les bergers et leurs moutous; des scènes relatives à l'art vétériuaires enfin la basse-cour, comprenant l'éducation d'une foule d'espèces d'oies et de canards, et celle d'une espèce de cicogne qui était doucstique dans l'ancienne Égypte.

6) Une première base du recueil le onographique, comprenant les portraits des rois égyptiens et de grands personnages. Ce portefeuille sera complété en Thébatde.

7) Dessius relatifs aux jeux, exercices et divertisse ments. On y remacque la mourre, le jeu de la paille, une sorte de unin-chande, le mail, le jeu de piquets plantés en terre, divers jeux de force; la classe à la bète fauve, nu tableau représentant une grande chasse dans le désert, et où sont figurées à la 20 espèces de quadreplées tableaux représentant le retour de la chasse; le gibier est porté mort ou conduit vivant; plusieurs tableaux représentant la chasse des oiseaux au filet; un de ces tableaux est de grande dimension et des courses de course le control de control de conductive cours les couleurs et le faire de forgiaul; etfin, le dessin en

grand des divers piéges pour prendre les oiseaux; ces instruments de chasse son peints isolément dans quelques hypogées; plusieurs tableaux relatifs à la péche; 1) la péche à la ligne; 2) à la ligne avec canne; 3) au trident on an bileut; 4) au filet; plus la préparation des poissons, etc.

- 8) Justice domestique. J'ai réuni sons ce titre une quinzaine de dessins de bas-reliefs représentant des délits commis par des domestiques; l'arrestation du prévenu, son accusation, sa défense, son jigement par les intendants de la maison; sa condamnation et l'exécution, qui se borne à la bastomade, dont procès-verbal est renis, avec le corps du procès, entre les mains du maître par l'intendant de la unaison.
- Le ménage. Jai réuni dans cette série, déja fort nombreuse, tont ce qui se rapporte à la vie privée on intérienre. Ces dessins fort curieux représentent: 1) diverses maisons égyptiennes, plus on moins somptueuses; 2) les vases de diverses formes, ustensiles et meubles, le tout colorié, parce que les conleurs indiquent invariablement la matière; 3) un superbe palanquin; 4) des espèces de chambre à nortes battantes, portées sur un traîneau et qui ont servi de voitures aux anciens grands personnages de l'Égypte; 5) les singes, chats et chiens qui faisaient partie de la maison, ainsi que des nains et autres individus mal conformés, qui, 1500 ans et plus avant J.-C., servaient à désopiler la rate des seigneurs égyptiens, aussi bien que, 1500 ans après, celle de nos vieux barons d'Enrope: 6\ les officiers d'une grande maison, intendants, scribes, etc; 7) les domestiques portant les provisions de bonche de tonte espèce; les servantes apportant aussi divers comestibles; 8) la manière de tuer les boenfs et de les dépècer pour le service de la maison; 9) une suite de dessins représentant des cuisiniers préparant des mets de diverses sortes; 10) cufin, les domestiques portant les mets préparés à la table du maître.
- 10) Monnments historiques. Ce recueil contient toutes les inscriptions, bas-reliefs et monuments de tout genre portant des légendes royales, avec une date exprimée, que j'ai vus jusqu'ici.
- Monnments religieux. Toutes les images des différentes divinités, dessinées en grand et coloriées d'après les plus beaux bas-refiefs, Ce recueil s'accroîtra prodigicusement à mesure que j'avancerai dans la Thébaïde.
- 12) Navigation. Recueil de dessins représentant la construction des bâtiments et barques de diverses espèces, et les jeux des mariniers, tout-à-fait analogues aux joûtes qui on lieu sur la Seine dans les grands jours de fête.



13) Enfin Zoologie. Une suite de quadrupèles, d'oiseaux, de replifes d'insectes et de poissons, dessinés et coloriés avec toute fidifié d'après les bas-reliefs peints on les peintures les mieux conservées. Ce recueil, qui compte déjà près de 200 individus, est du plus haut intérêt: les oiseaux sont magnifiques, les poissons peints dans la dernière perfection, et on aura par là mue like de ce qu'était un hypogée égyptien un pen soigné. Nous avons déjà re-cueilli le dessin de plus de 14 espèces différentes de chiens de garde on de chasse, depuis le lévrier jusqu'aut basest à jumbes torses; Jespère que Mrc Cu-vier et (feoffroi Saint-Illiaire me saurout gré de leur rapporter aussi l'histoire nautrelle égyptieme en aussi bon ordre).

Parmi ces riches tableaux du tombeau de Chnoumhotep, dont nous venons de connaître d'après Champollion la variété des sujets, une scène très intéressante et très importante sons le point de vue historique, occupe une grande partie de la paroi. C'est l'arrivée en Égypte d'une famille de la nation sémitique des À âm on des fils d'Ammon. Forcés par des raisons inconnnes, par une famine pent-être, ils ont de même que les fils de Jacob, abandonné leur patrie; ils arrivent en Égypte et se présentent, au nombre de trente-sept personnes, (le peintre en a représenté à peine la moitié), hommes, femmes et enfants, devant le gouverneur du nome de Sah, Chuoumhoten. Un basilieogrammate appelé Neferhotep, offre an nomarche une feuille de papyrus converte d'une inscription portant en tête la date de l'an six d'Ousertésen II, et le nombre des étrangers s'élévant à trente-sept personnes. Le chef on le scheikh de la famille, nommé Abon-sâ, s'approche respectuensement le premier de la personne de Chnoumhotep, et lui offre comme cadeau un bonquetin. Il est suivi de ses compagnons armés de lances, de massues et d'arcs; des femmes vêtues de tuniques richement coloriées; des enfants et des baudets. Un des À âm on porte à la main une lyre de vieux style, dont il joue à l'aide d'un pleetre.

Voilà douc la sevine curieuse d'une famille étrangène émigrant en Égypte, et implorant la faveur d'un homme puissant tel que Chno um hotep, pour être recue dans ce fertile pays. Ce tableau est douc un beau commentaire, qui illustre l'histoire des fils de Jacob arrivant en Égypte, et implorant les faveurs de Joseph pour enx et leur troupeaux. Du reste il fant ajouter que famille sémitique d'Abon'să, apporte de son pays à Chnoumhotep un artiele de luxe de grande importance dans ce temps là; un resmétique pour les yeux appelé mes ¿em. Nous l'apprenous par l'inscription tracée au-diessus de la seven défent et que voicié.

"Arrivée pour offrir le cosmétique de Mesgem que les "trente-sept Àâmou lui offreut."

Du reste les Aâmou ne sont pas les seuls représentants de peuples étrangers qui se rencontrent sur les monuments.

Nous quitterons maintenant le récit des événements historiques, qui suivant les monuments, se sont passés sons le roi Onsertésen II. Son successeur portait le même nom: c'est donc d'un troisième Onsertésen (106), que nous allous nous occuper.

La mémoire de ce roi puissant et guerrier, fat tellement étenduc, que les Égyptiens d'époques de beaucoup postérieures, lui érigèrent des temples et l'adorèrent comme un dieu.

Pendant la longue durée de son règne, trente-buit aux, Ous er tés en Illi s'adonna particulièrement à des expéditions militaires contre les nègres, habitant cette partie des régions au sud de l'Egypte qu'on appelle la Nubie. Il y règla les frontières, fonda de nouvelles villes, fit élever des forteresses, afin de protèger les bords du Nil et d'empècher les Nègres de franchir la frontière du sud.

An sui de Oundi-Hilfa, tont près de la seconde eataracte, le roi fit contraire des forteresses sur les deux rives du fleuve. Ce qui en reste anjourd'hui, porte les nons de Seunne et Kommue, dénominations dont forigine paraît être d'antant plus aucienne, que les nons Sammina et Kommuo utracés en caractères grees se retrouvent dans mei inscription du temple de Seunn. Deux stèles datant du règne d'Ousertésen III et trouvées dans cette région, servaient anéeumement de borues eutre le pays des Nègres et l'empire égyptien. L'une d'élès commerce par les mots suivante:

"Frontière du sud, faire l'au luit sous le règne de la Sainteté le roi Ràskà-k\u00e3n (Ousertésen III) donnant la vie à toujours et éternellement, pour-,qu'il ne soit permis à aucun Nègre de la frauchir danc (as) marche, à l'ex-,ception de harques (chargées) de toute sorte de bestiaux : boeufs, chèvres et ,bandets appartenant aux Nègres,\* etc.

Cette même inscription se termine ainsi:

"Qu'il ne soit jamais permis, qu'une barque appartenant aux Nègres, entre "dans (sa) marche dans le pays de Heh."

Cette région s'appelait donc Heh, nom qui se retrouve sur l'autre stèle, qui débute ainsi:

"L'an seize, au mois de Phameuoth, sa Sainteté a fait la frontière du sud "au pays de Heh." Dans les deux dernières lignes du texte qui termine l'inscription de cette stèle, il est rapporté: "que la Sainteté du roi avait permis de "faire la statue de la Sainteté (done sa propre image) sur cette frontière établic "par la Sainteté du roi."

Après sa mort, comme je l'ai observé plus hant, le roi Ousertésen III fut divinisé en Nubic; le roi l'à und me son III lui érigea un temple à Semne, et les Égyptieus lui adressaient des proseynèmes comme à un dien. C'est aiusi, par exemple, qu'on peut lire à Semue le proseynème suivant:

"Ohl princes qui vous approchez de cette pierre, qui aimez et chantez, les dieux de votre pays, qui allez vous rejoindre à vos naisons, prononcez ee "proseynème adressé au dien Doudoun résidant en Nubie ..... et au roi dé-"fiut Rå - śä - kão u (Ou sertés en III) pour qu'ils accordent des offrandes, "funéraires en faveur d'un tel."

Les inscriptions biéroglyphiques dédicatoires qui convreut les parois du temple, que le roi Taiundure-sou III fit constrire à Seame en l'honneur de notre Ouserté-sen, nous apprennent que le susdit plurazon avait consacré aussi un grand nombre d'autels, des offirandes et des fêtes anmelles. Quart a ces dernières, nous en trouvous la fiste et la nature dans le récit suivant on je n'ai abrégé que les longs titres, et les nombreuses epithètes des rois et des dieux:

"L'an deux, le septième jour du mois Paoui sous le règne de la Sainteté "du roi Tâ un din e sou, ami du dieu Doudoun résidant en Nubie, la Sainteté "du roi a dit au prince des pays du sud [Nâhi]: tu feras graver les sacri-"fices consacrés au roi Ouscrtésen III ..... daus le temple de son père "Doudoun. Un fils vengeur a rendu ses hommages à ses afeux qui l'ont "engendré. A la fête de ...... au dieu Chnoum et au roi Ousertésen III .-- - ..... les dieux. En fesant aux dieux des sacrifices et aux manes "des offrandes de par sa Sainteté, on a fait les sacrifices comme il devait "l'être ...... dans le temple de son père Dondonn nommé Mert-donm. "et dans le temple de son père Chnoum. On leur à donné un minot de "dourra (?) sur l'eau de Wâwâ — — — ..... à son père Doudoun. A la "fête du commencement de la [première] saison 15 boisseaux de dourra à son "père Doudoun et 645 boisseaux et 20 minots de dourra ... [à son père] "Chnoum. A la fête du commencement de la [seconde] saison 50 boisseaux "de dourra [à Doudoun] et 425 boisseaux 20 minots de dourra, par an, à son "père Chnoum. Un taureau au commencement de l'année à son père Dou-"tagnards qui arrive le 21º jour de Pharmonthi [à Doudoun]. A la fête du

Nous voyons, dans cette curieuse liste, le roi Ousertésen appelé avec les dients locaux de Semne, Dondoun et Chnoum. Il partagea avec les mêmes homemers, en raison de sa divinité reconnue par le glorieux pharanon Tânuduneson III, un des rois descendants postérieurs de sa famille, qui lui construisit ce temple de Senne avec cette fameuse inscription, parmi beancomp d'antres: "Tânudmessu lui a construit ce beau moun-"ment pour la première fois, pour faire revivre le roi pour la deu-"xième fois dans se monument."

La mémoire d'Onsertésen s'est conservée aussi à Hamamat, vallée conduisant à travers le desert montagneux de la ville de Coptos, aux bords de la mer rouge. J'ai observé ci-dessus que nombre de rois égyptiens faisaient exploiter, par de hauts fonctionnaires, les earrières de cette vallée appelée, dans is inscriptions. Roulia nou Rouhânou, pour la construction de grands monuments qu'on élevait dans toutes les parties de l'Égypte. Ousertésen III est du nombre de ces rois. Une inscription sculpté sur le rocher et datée de son temps, délute ainsi;

"L'an 14, le 18° jour du mois Choice sous le règne du roi Onsertésen III vivant à toujours, ami du dieu Min-Hor de la ville de Coptos, "voici que sa Sainteté a ordonné de passer au pays de Rombannou, pour "fiaire acécuter des monuments conservés par sa Sainteté à son père, le dieu [Hersér, seigneur de la ville Soutten-chroud enn, résidant à Ânch du "roi Ousertésen III vivant à toujours, en bonnes pierres de la sorte des "bouchennou." Après ces mots, l'auteur de l'inscription, Egyptien de sang royal, portant le nom de Châcoij, fils de la dame Häp], raconte: que le roi "l'avait envoyé comme préposé aux constructions" dans cette vallée, et il n'oublie pas de se vanter des mérites nécessaires pour remplir la tâche que le roi lui avait confiée.

Le successeur (107) du pharaon Ousertésen III porte le nom officiel de Rå-n-mååt "soleil de la justice", et le nom de famille Amenemhå (III) que nous préférons pour le désigner.

Sa rénommée, non moins illustre que celle de ses dévanciers, lui pro-

vint principalement des énormes constructions qu'il exécuta dans la région de Fayoun. Comme ou le sait, la prospérité de l'Égypte, la ferilité de son sol, dépendent des inondations périodiques du Nil. Si ses caux arrivent à une hauteur trop graude, l'inondation, au lieu de fécouler les campagnes, ne fait que détruire les ceptraces des laboureurs. Si, au contraire, le fleuve n'inonde pas assez le pays, une stérifié complète du sol en cet la conséquence facheuse. Il s'agit done, et il s'est agi à toutes les époques de l'histoire égyptienne, de régler les inondations du Nil par des moyens artificiels, des digues et des canaux, des écluses et des réservoirs; c'est ce que notre Amesenhá III a fait le preuier.

Les monuments nous appreument que, sous son règne, la hauteur de finondation fut gravé et hiserite sur les rochers tapiesant les bords du XiI près de Seume et Komme. On y lit par exemple: "Hanteur (le texte porte clittéralement: porte) du XiI l'an 14 sous le règne de la Sainteté din roi "Amenem ha III vivant à toujours." Quelqueidoi, on a ajoute le litre et le nom des fonctionnaires euroyés pour examiner l'état de l'inoudation et pour prendre des meures, avant l'entrée des grandes eaux en Égypte. Le grand nombre d'indications de ce geure, que Mr. Lepsius le premier a copiées pendant son séjonr en Nubie, nous permet de constare le fait extrémement curieux, qu'à l'époque de la douzième dynastie, le point de la plus grande dévation à laquelle l'inoudation arriva, fut de \$1,7 métres au-dessus de la plus grande delvation à laquelle l'inoudation arriva, fut de \$7,70 métres au-dessus de la plus grande del hauteur atteiture de nos jours par le fleuve; et que l'état moyen de l'inoudation sous Amenemhá III était de 7,30 mètres plus haut que celle on elle parrieut de nos jours.

Le soin que le dit roi prodigua aux observations de ce genre, s'explique encore par le creusement unerciliexa du la de Moeris, dans la rigion qu'on appelle aujourc'hni le Fayoum. Le non de Moeris, que les auteurs grees ont douné à ce he, et dans lequel il son teur reconantres cehi
d'un roi, est nue dénomination locale de ce réservoir. Les inscriptions hiéroglyphiques l'appellent Meri, mot qui ne signifie que le ,bassin' on le ,lacpar excellence. Les Coptes I ont également désigné sons le nom de Phiom,
c'est-à-dire la mer. C'est par là que s'explique le nom arabe Fayoum donné
t atoute la province. Longteunys on a crue chassin identique avec le Birketel-Qeronn, graud lae naturel à l'ouest du Fayoum, jusqu'à ce qu'enfin les
recherches de Mr. Linant-Bey soient venues prouver que le lac de Moeris,
siné dans la partie sud-Est de la province du Fayoum, n'état qu'un réservoir artificiel dont les restes de fligues sont eucore assez reconnaissables. Ce
réservoir, creusé par l'ordre d'Au en enfià Ill, gennumiquiait avec le Nil par

un canal, et était renommé par sa grande richesse en poissons. A l'époque de l'inoudation, les eaux du fleuve entraient régulièrement dans le lac où elles étaient retennes par des écluses. Le temps sec venu, on ouvrait ces portes et les eaux en s'écoulant, arrosaient les grandes balines des nomes voisins.

Le même roi construisit aussi le palais unaguifique comus sous le nom du Labyrinthe, ainsi que la pyramide qui en est tout près. C'est à Mr. Lepsius que revient l'homeur d'avoir découvert les restes du Labyrinthe, composé d'une foule de petites salles ou chambres, communiquant les unes aux autres. D'appès Herodote, il s'en trouvait 3000 au nivean de la terre, et le même nombre an-dessous. C'est là, de nôme que devant la pyramide, qu'on trouva des blose portant les eartouches d'Amenemhà il II et de la reine Rà z-abek-nefrou dont nous parlerous tout-à-l'heure. Entre le Labyrinthe et cette pyramide, tombean du dit roi, et la ville de Orccodilopolis, résidence d'Amenembà, il fant placer le bassin du la de Moeris.

Une graude partic des pierres qu'on employa pour la construction des mana.

Des proscyvièmes reluptés sur les rochers des ditse carrières, renduct ce fait incontestable. L'an deux, le premier jour du mois Athyr, sons le règne d'Amenemhá III p. ex. un personnage de distinction: Amenemhá, fils de la dame
heb et d'un ertain Ádábon, y arriva avec ses guerriers pour rester parmi
les adorateurs du dien Min, habitants de Coptos. Dans une inscription de
quatorze lignes, il vante la grandeur du roi ,qui a battu les nègres et pouvert
, le monde.\*

Une autre inscription commence ainsi:

"L'an 9, le 15" jour du mois Tybi, du bon dieu, seigneur des deux "mondes, maître tont puissant, roi A mene-mî â III donnant une vie stable "et pure, comme le soleil, à toujoars — sa Sainteté arriva pour se faire trans-porter des monuments de la montagne de Ronhân non jusqu'à l'eudroit Men-me-nà vieut à toujoars dans la ville de Crocodilopolis, "et faire tailler une statue de cinq aumes (assise) sur un siège de dix pierres." La suite de l'inscription nous apprend que ce fatt un certain Onsertés en qui te chargé de l'exécution de ces ouvrages. D'autres inscriptions, gravées sur lo roe, nous rapportent le même fait. Le pharaon envoya à plusieurs reprises des architectes royaux à Hanamant pour faire tirer, de ces carrières, les pierres dont les seulpteurs se servirent pour confectionner des statues.

Le souvenir du roi Amenemhâ III s'est conservé aussi dans quelques inscriptions gravées sur le rocher à Sarbont-el-Chadem, et à Onadi-Maghara sur la presqu'île du Sinat. Elles nous apprennent que, dès le commencement du règne d'Amenemhá III, les mines de cuivre, dont l'existence remontait junqu'à la rivoitième dynastie, furet exploitées par des ouvriers égyptiens sous la protection de troupes militaires. Une inscription de l'an deux du roi, nous apprend p. ex. que son auteur, un des grands personnages de la cour, est venu con dui re le cuivre, et que le sombre de ses guerries montait à 734 honnes.\* Ceux qui sculptaieut ainsi leur nom, comme souvenir de leur expéditon, n'onblaient pas de se recommander, dans ces proscynèmes, à la gréee de la déesse "Hâthor, maîtresse du pays de cuivre". Cest à cette divinité, de même qu'an dieu II or-Sop de et au roi Socfrou, que les Égyptiens avaient consacré sur la presuillé de lismat me cuite spécial.

Ici se termine ce que les monuments nous apprennent de l'histoire du roi d'A me ne m hà III. Ils ne donnent aneun reuseignement historique sur A mene m hà IV, et sur la reine Rà-sebek-ne fron, sa socur selon Manéthon, et qui furent ses successeurs. Nous devons douc les passer sous silence.

Arrivé à la fin de la donzième dynastie, il me paraît convenable de toucher quelques mots sur l'état de l'empire égyptien et la grandeur de ces oeuvres, dont nons admirons encore aujourd'hni les précieux vestiges. Sons le règue de la puissante famille royale, dont nous venons de parler, les frontières de l'Égypte s'étaient élargies au sud , insqu'au coent de la Nubie ; la possession de la presqu'île du Sinai, au nord, fait supposer leur domination sur ectte partic de l'Arabie. Les Égyptions étaient alors en contact avec des peuples de races diverses, dont les peintures des tombeaux nous font connaître les variétés. La grandeur de l'empire égyptien est encore pronyée par l'emigration des familles de l'Asie, qui s'approchent très humblement des grands de l'Égypte. Les conditions naturelles du pays et du fleuve furent améliorées par des constructions servant à régler l'état des inondations. Les rois firent construire des temples. des tombeaux et d'autres bâtiments qui couvraient le pays, et surtout la province du Fayoum. L'art arriva à une perfection, et prit un développement dont nons ne pouvons mieux décrire le caractère principal, qu'en reproduisant les mots de Mr. le Vieomte de Rongé.

Ces longues générations, dit le savant académicien, dont nous ne pouvons pas préciser les dates, ont vu s'accomplir diverses phases de l'art égyptien. Nos musées confiennent des échantillons suffisants pour en suivre les principales transformations. Nons ne connaissons pas les commencements de cet art; nous le trouvons dès les monments de la quatrème dynastie; les premiers auxquels nons puissions assigner un rang certain, extrêmement avancé sons divers rapports. L'architecture montre déjà une perfection inconeevable quand à la taillé et à la pocé de blocs de grande d'imension; jes couloirs de la

grande pyramide restent un modèle d'appareillage qui n'a jamais été surpassé. Nous sommes obligés de deviner le style extérieur des temples de cette première époque et de le restaurer d'après le bas-reliefs des tombeaux ou la décoration des sarvophages. Ce style était simple et noble au plus haut degré, la ligue droite et le jun des divers plans fissient tous les frais de la décoration, un seul motif d'ornement varie ces dispositions, il se composait de deux feuilles de lotus affrontées. Le style des figures, tant dans les statues que dans les bas-reliefs des premiers temps, se distingue par un aspect plus large et plus trapu; il semble que, dans la suite des siécles, la race se soit annigrie et clancée sous l'action de tiliant. Dans les moumments primitifs, on a cherché l'initation de la nature avec plus de simplicité, et en gardant toute proportion quant au mérite relatif des divers morceaux, les museles y sont toujours mieux placés et plus fortement indiquès.

Les figures conservent ce caractère jusque vers la fin de la douzième dynastie; c'est à cette époque qu'elles prement des formes plus grèles et plus allougées. L'architecture avait fait alors de grands pas quant à Formementation: on trouve, à la douzième dynastie, les premières colonnes conservées jusqu'a uos jours en Égypte: épaisses, cannelées et recouvertes d'un simplé dé, delles ressemblent d'une manière rhappante aux premières colonnes doriques.

Les bas-reliefs, dénnés de toute perspective, sont souvent, dans le premier empire, d'une extrême finesse; ils étaient toujours coloriés avec soin. On en connaît où la liberté des attitudes et la vérité des monvements semblent promettre à l'art égyptien des destinées bien différentes de celles qui lui furent réservécs dans les siècles suivants. Les statucs de pierre calcaire étaient souvent pointes en entier, les figures de granit étaient coloriées dans quelques-nnes de leurs parties, comme les yeux, les cheveux et les vêtements. Le chef d'oeuvre de l'art du premier empire est une jambe colossale en granit noir, provenant d'une statue du roi Sésourtasen I, elle appartient au musée de Berlin. Ce fragment suffit pour prouver que la première école égyptienne était dans une meilleure voie que celle du second empire. La gravure des inscriptions ne laisse rien à désirer dans ces premiers monuments égyptiens. Elle est en général exécutée en relief jusqu'à la cinquième dynastie. Les gravures en creux de la douzième dynastie n'ont été surpassées à auenne époque. Les obélisques d'Héliopolis et du Fayoum autorisent à supposer aussi des temples d'une grandeur et d'une magnificence en rapport avec ees beaux débris de la donzième dynastie. L'on sait, en effet, qu'une des merveilles du monde, le labyrinthe du Favoum, avait été construit par un de ses rois.

# CHAPITRE VI.

#### DYNASTIES COMPRISES ENTRE LA DOUZIÈME ET LA DIX-HUITIÈME.

Si les monuments combinés avec les traditions des auteurs grees nous ont permis de reconstruire, non sans laisser certaines incertifiades, la suite des dynamistes, et de retrouver la plupart des noms de leurs rois de la première jusqu'à la trécièture; si nous avons pu recueillir, par les inscriptions de cette équote, quedques indications importantes pour l'històrier; il n'en et pas ainsi pour les dynauties dont nous allons nous occuper. Des difficultés de tout geure se présentent à l'investigateur qui voudrait combler cette lacune de l'històrier gérphémen, en combinant les traditions écrites des auteurs postérieurs avec le peu de renseignements qui se sont conservés sur quelques monuments, échappés à la destruction générale.

Aussi ne s'étonnera-t-on pas de voir que les opinions des savants, dont les recherches, pleines de critique, ont touché cette eurieuse époque que nous allons traiter, différent les unes des autres d'une manière presque incompatible.

Les grandes questious, qui forment les bases des recherches historiques de l'époque indiquée, se reduisent à fixer ces deux points: les dynasties à partir de la treizième jissqu'à la dix -huitième furent elles successives, ou y en ent-il quelques-unes collatérales à d'antres? et puis, quand fant-il supposer que les nomales, appelés Hycsos par les Égyptiens, ont fait leur première invasion en Égypte.

Saus vouloir répéter ec que des savauts distingués out proposé en répouse de ces questions, nous mettons sous les yeux du lecteur le tableus suivant, dressé d'après les indications des listes très confines de Manéthon, ou plutôt des copistes de l'ouvrage de Manéthon, d'après les notices de Flavius Josèphe, et d'après quebques renseignements fournin par les monuments.

| Égypte:            | Rois dans la Basse-Égypte:                      |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| itaine<br>453 ans. | XIV dynastie xoîte<br>76 rois, durée            | 484 ans,                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| aine<br>250 ans.   | XVIIº [dynastie des Hycsos<br>Première dynastie | ]                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|                    | 6 rois, durée                                   | 260 ans.                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 190 ans.           | He dynastie                                     |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| litaine<br>2       | x rois, durée<br>expulsion des Hyesos par       | 251 ans.                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 102 ans.           | Tâuudmesou III                                  |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 995 ans.           |                                                 | 995 ans.                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                    | 453 ans. aine 250 ans. 190 ans. litaine         | Itaine 453 ans.  XVI* dynastic x otte 76 rois, durée 250 ans.  Première dynastic 6 rois, durée 110 ans.  102 ans.  Tanudmesos par Tanudmeson III |  |  |  |  |

Tous ceux qui voudront se donner la peine d'examiner attentivement ce tableau, seront d'accord avce nous sur le principe que nous avons cru devoir adopter pour l'arrangement des dynasties. Nous avons admis que les dynasties, désiguées par les listes de Manéthon comme disspolitaines on théaines, représentent les maisons royales légitimes, avant leur résidence à Thèbes, capitale de la Haute-Dégree. Après avoir regardé la dynastie xotte comme collatérale à la trézizieme, nous avons préféré, pour la liste des dynasties étrangères, le récit de Josèphe fait sur l'ouvrage original de Manéthon, aux traditious confuses et corrompues des listes unanéthonicanes.

On verra dans la suite que cet arrangement est conforme à toutes les conditions historiques de l'époque dont nons allons nons occuper.

La treizième dynastie diospolitaine, composée de 60 rois qui out réguit 53 ans, répond au grand nombre des pharacos dont les noma accompagnés de la durée de leur règne, se trouvaient inscrits sur le papyrus de Turin dans la 7º, 8º et 9º colonne. La durée de 453 aus que Manéthon accorde aux règnes des 60 rois de cette dynastie, donue comme moyenne 7-8 ains à chacun de ces pharacons d'accord avec le canon royal, qui n'attribue que de courts règnes aux rois de la dité dynastie.

Sans répéter ici le tableau de ces rois qui, pour la plupart, se sont conservés dans les fraguents du canon de Turin et dont les plus pinisants s'appelaient, alternativement, Sebekhotep et Neferhotep de leur nom de famille, nous citerons eependant eeux qui nous paraissent ménorables par eertains rapports historiques. Pour les autres, nous renvyous le Letteri au tableau général des dynasties où leurs noms se trouvent consigués, antant que cela nous a été possible. Le quinzième roi de cette dynastie, portant d'après le eanon de Turin le nom officiel Rà-c-hem-e hou-tâti (124), et qui s'appela, selon les monuments. Sebek-ĥotep IV de son nom de famille; continua de faire marquer sur les rochers près de Senne, à l'exemple de ces devanciers, les hauteurs atteintes par le Nil. Mr. Lepsius a retrouvé plusieurs inscriptious qui nous apprement ce fait. Nous en possédons quatre se rapportant à la première, seconde, troisième et quatrième année de son règue. Celle qui annonce la hauteur de l'inondation, pendant la troisième aunée du règne de ce pharano, est réligée ainsi:

"Hauteur du Nil de l'an III "sous la Sainteté du roi

vivant à toujours.

.lorsque Renseneb fut chef des soldats

"sur le ..... dans la station de Chemou du feu roi Ousertésen III."

Nous apprenons par cette inscription le nom antique de la station, probaldement Seume même, station où résidait le chef militaire de la Nubie. Ce lieu fut fondé par le troisième Ousertésen de la dynastie précédante, ce qui résulte du nom de ce plaranon accolé à la désignation de la dite station.

Le roi qui, dans le canon de Turin, porte le nom de famille N'efer fu etge et dont le nom officiel commeuca par les mots Rá-Sá. ... (130, a=b) le reste du nom -see hem étant détruit, est mentiouné avec une grande partie des membres de sa fimille, sur les rochers de la première eataraete. C'est ainsi que fai frouvé sur un des rochers de Îlle de Schèl, la liste suivante des personnages de sa famille:

- 1. "le père divin Hâ-anchef,"
- 2. "la mère royale Kâma,"
- 3. "l'épouse royale Seneb-sen,"
- 4. "le fils royal Hathor-sa" (fils d'Hathor),
- 5. "le fils royal Sebekhotep,"
- 6. "le fils royal Hå-ånehef,"
- 7. "la fille royale Kâma,"
- 8. "le petit-fils royal Neb-àneh,"
- 9. "le garde des sceaux (?) Sen e bj."

Les mêmes noms de quelques-uns des membres de cette famille royale, accompagnés des noms du roi Neferhotep, se retrouvent sur les rochers d'Assouan et de l'île de Konosso. Il résulte de ces listes, que 1 et 2 représentent les noms des parents du roi, et que 4-7 reuferment les noms des enfants de Neferhotep et de la reine Senebsen (3). Ex, eneffet, en étudiant attentivement le canon de Turin, on observera que Háthor-så (4) et un Sebekhotep (5) sont les successeurs immédiats de Neferhotep. Il est enrieux à voir par cette liste que le père du roi "Hå-anchef", avant même pas été roi.

D'une manière semblable, nu autre Sebekhotep (120, b) cité sur les mounents, et que je compare au second Sebekhotep (120, a) du canon, était fils d'un père divin\* appelé Men foulntore et de la mère royale Son-het-hetou. Les membres de sa famille, que Mr. Lepsius a réunis dans son "Kweigsbuch", se distribuent dans le tableau généalogique de la manière suivante:

le père divin ----- la mère royale

|              | Mentonho                   | tep       | Sou-he       |               |       |
|--------------|----------------------------|-----------|--------------|---------------|-------|
| Le reine Nen | a — le roi !               | Sebekhote | p II (120 b) | le prince Ser | ie b  |
|              | la princesse<br>Àn qt-mati |           |              |               |       |
| hetou sur-   | zinqi-mati                 | tep       | hetou        | 210111        | hotep |

nommée Font

Sur Ille d'Argo, au fond de l'Ethiopie, une statue du roi Schekhotep VI (139) démontre la pinssauce des rois de la treizième dynastie dans les parties du sud de leur royaume. Avançant plus au nord, nous découvrons à Thèbes et à Abydos, de même que dans la vallée de Hannault, les mêmes preuves d'un gouverneunent puissant de ces pharons, sans acume trace d'une invasion d'ennemis. Ainsi, ceux qui eroient que l'unvasion des Hyesos eut lieu au commencement de cett dynastie, a nout pas envisage les monuments de cet temps qui, malgré leur petit nombre, suffisent pour prouver la puissance des rois de la treizième dynastie dans la Haute-Egypte jusqu'à la Nuble. Le plus curieux monument de cette époque que nous connaissions, est la grande inserption de Hamanatt datant de la 8° année du roi Ra - sân ch- kâ (176) que nous retrouveros dans le sociante- sixième ner du canon (fragm. No. 101 ligna. 4).

Un personnage, chargé des plus hautes fonctions à la cour de son pharaon et honoré par des tirtes bien flatteurs, pour l'oreille d'un Égyptien de ce temps là, y raconte comme le pharaon lui avait donné l'ordre de faire voile , pour le , pays de l'ount (l'Arabio) pour lui apporter les pierres précieuses à fia que , schekila phéniciens (litteralement: les fia, les ciefs, du pays Deéer, la Phénicie) avaient ramassées dans leurs voyages parmi les peuples étrangers. 
Malgré une lacane qui interrompt le texte, les mots suivants nous apprennent
que notre personnage avait conduit ces bijoux à Coptos.

Cette notice historique nous fait voir, de nouveau, les pharaons de cette dynastie possesseurs tranquilles de leur pays. Quel pharaon aurait osé envoyer une flotte en Arabis, pour se procurer des bijoux, pendant une guerre aussi formidable et désastreuse que celle que les Égyptiens, plus tard, eurent à soutenir contre les entemis sémitiones.

Si le roi Rå-kå-merj (150, b) mentionné dans une inscription d'un des tombeaux de Siout (Tancienne Lycopolis), est identique avec le roi Rå-merkå (150, a), le royaume de la Haute-Égypte s'étendit, au moins, jusqu'au nord du nome lycopolite.

Nous terminons ici l'étude des rois de la treizème dynastie par la remarque, que la chambre de Karnac, sur la paroi droite, contenait la plupart des pharaons les plus puissants de cette maison royale. Les nons officiels qui se trouvent dans cette chambre, accompagnés des noms de famille, là où les monuments fournissent ces derniers, ont été réunis dans les planches, sous les numéros 186—201.

Nous ne possédous pas les moyens de restituer, quant au nombre et sux noms des pharaons, les autres dynasties qui nous restent à étudier jusqu'à la dix-hnitième. Le canon de Turin, qui aurait pu nous en offiri la liste la plus sûre, est trop détruit pour que les fragments, qui contensient les rois de ces dynasties, puissent donner des renseignements suffisants. Le peu de noms qui se sont conservés et qui ont échappé à la destruction fácheuse de ce précieux document de l'histoire égrptienne, et qui appartenaient probablement aux rois de la quinzième et de la seizième dynastie, se trouvent réunis sur les planches, sous les numéros 209 jusqu'à 277.

### [Invasion des Hycsos.]

C'est donc tout au commencement de la quatorzième dynastie, d'après les rapports chronologiques exposés au chapitre précédant, qu'un peuple nomade, arrivant des parties de l'Est de l'Arabie, inoude, en grandes masses, la Basse-Égypte, y attaque les rois indigènes et s'empare, saus combat, du pays entier. Un passage d'un livre de Josèphe, extrait de l'ouvrage historique de Manéthou, raconte cette grande invasion de la manière suivante:

"Il y ent un roi appelé A myntimaios. Sons son règne, je ne sais pas "pourquoi, Dieu n'était pas favorable et des hommes sans gloire, venus de "l'orient, après avoir attaqué subitement et hardiment le pays, s'en emparèrent "facilement sans combat. Ils sommirent ceux qui y régnaient, en mettant en "contre le feu dans les villes et en dévastant les temples. Ils maltratiaient tous "indigènes; ils massacraient les uns, et ils mirent les autres en esclavage, leurs "feumes et leurs onfants.

"De plus, ils firent roi un d'eux qui s'appela Salatis. Celui-ci résidant à "Memphis, imposa des tributs à la Haute et à la Basse-Égypte et mit des gar-"nisons dans les places les plus importantes. Principalement, il fortifa les froncières de l'Est, prévoyant que les Assyrieus, le peuple le plus puissant de cette «poque, poursient faire une invasion dans son royanne.

"Après avoir trouvé, dans le nome schrortique, une ville favorablement située vers l'Est de la branche bubastite du Xil et appelée, d'après une vicille "fable, Avaris, il la băiti, la fortifia de solides murailles et y plaça une garui"son de 240,000 hoplites. En été, il y résidait, pour fournir aux siems les vivres et la solde et pour teuir en respecte les étrangers, en faisant manoen"vrer ces troupes. Il mourut après avoir régné 19 ans. Son successeur nommé "Binon (Banou, Béon) régna 44 ans. Après lui un antre, Apachnas, 36 ans et 7 mois. D'uis Apophis el ans et Jannas (Annas, Anan) 50 ans et 
"un nois. Le dernier Assès (ou Assis, Asèth) 49 ans et 2 mois. Et ces 
"six dont nous avons parlé, furent leurs premiers rois; ils firent continuele—
"ment la geurer, à l'intention d'extermince les Egyptiens jusqu'an dernier.

"Leur peuple entier fit appelé Hycsos, c'est-à-dire rois pasteurs. "Car hyc signific dans la langue sacrée roi, et sos veut dire, d'après le dia-"lecte vulgaire, pasteur et pasteurs. Quelques-uns disent que c'étaient des "Arabes."

Joséphe ajonte alors que, d'après un passage d'un autre traité, composé probablement par Manéthon, le mot hy e on ha e signifiait ansai captific; de sorte que l'expression hy caos se traduirait par pasteurs cap tifs. En continuant de donner le vécit historique du temps des Byesos, auivant Manéthon, Joséphe rédige la fin de l'empire des reis pasteurs en ces mots:

"Ces rois susdits et leurs descendants régaèrent sur l'Égypte, connue Manéthon le dit, 511 ans; mais après, les rois de la Thébatle et de l'autre Égypte "se soulervèrent et entreprirent une grande et longue guerre. Sous le roi nom-"mé Misphragmuthosis, les pasteurs furent vainens et chassés de toutes "les autres parties de l'Égypte et renfermés dans un endroit ayant une circonsférence (?) et 10,000 aroures et nommé Avanés.

Nous quittons dans cet endroit le récit de Joséphe, en réservant le reste de l'histoire pour le chapitre suivant de notre onvrage. Voyons maintenant, si les monuments, avec leurs inscriptions, viennent constater le fait historique que nous avons appris par le récit de Manéthon.

Ce penple, dont les rois s'appelieurt, d'après Manéthon, Il yesos on rois pasteurs, se retrouve noumé et représenté effectivement, et à plusieurs reprises, sur une série de monuments subsistant encore en Égypte. Il y porte la dénomination Sàsou, not égyptien qui signifie d'abord chemiter, passer, marcher, ayant, probablement, un rapport infine avec le not dérivé sos spasteur de la langue copte. Ce nom Sàsou répondant au sos dans la composition Hyesos; il nous reste à net duiler la première partie hye qui signifie, selon Manéthon, ou roi, ou capití. Parmi les diverses expressions de la langue sarrée, point signifier le chef d'une famille, d'une tribu ou d'un peuple, il y a en effet un mot hây, fia q'ai denfique au hye de Manéthon; de même qu'une autre racine hâq, hâ q'ai endenote que, être capití, le capití, le

De ces deux hâq que nous venons d'expliquer au lecteur, nous préférons, pour décomposer les Hyesos, le premier, eu regardant les mots hâq-Śason "roi des Śasou" on hâqon-Śasou "rois des Śason" comme le seul possible prototype des Hyesos de Manéthon.

Les anciens qui, dès Manéthon, se sont occupés de l'histoire de cette invasion du peuple nomade des Śāsou, le désignent maniment comme des Sémites, le comparant tantôt aux Phéniciens, tantôt aux Arabes.

Dans nos recherches sur la géographic de l'Égypto et des pemples étrangers sous les Pharaons, nons avons pronvé suffisiamment que les Śāson sont identiques avec les Arabes, qui habitent ce désert appelé généralement Arabia petraca, l'Arabie pétreuse. Cétaient donc les premiers voisins des Égyptiens vers l'Est, le même peuple que la Sainte Ecrèture appelle les fils d'Ismaël, qui vendirent le patriarche Joseph aux Égyptiens.

L'époque de l'invasion de ces Arabes en Égypte est déterminée, dans le récit de Manéthon, par une indication très précieuse, regardant les Assyrieus, le peuple le plus puissant de ce temps-là. Nous verrons dans la suite de l'histoire des Egyptieus, que sur le vieux sol de l'Asie autrérieurs, la politique fut tantôt dans les mains des Égyptieus, tantôt dans celles des Assyrieus. Cette partie de l'Asie fut en tout temps la clef, aussi bien pour l'Assyrie que pour l'Égypte. Sa possession était identique avec la grandeur de l'un ou de l'autre de ces deux pemples.

A cette époque, on vers l'an 2000 avant notre ère, les Assyriens ayant quitté les bords de l'Euphrate et du Tigre, se mirent en marche vers l'Égypte. Les peuphades de l'Asie antérieure, poussées devant elles, se réfigiérent de tous les côtés; les Arabes atteints par le choe géuéral, se répandirent en grandes unasses sur l'Égypte. La scission du royaume ayant amené une faiblesse dans les forces défensives, les Égyptiens habitaut la Basse-Égypte et méks avec des échients sémitiques, ne purent pas soutenir l'attaque des Arabes. La dynastie xotte du Delta, încapable de se tenir sur le trône, céda l'empire aux cirrangers, qui s'établirent d'abord dans les parties de l'Est, de la nouvelle patrie. Des rois ou hâq ou, élus de leur milien, se mirent en tête des armées bien exercées et approvisionnées, ravagérent les villes et détruirent les sanchaires du pays. La capitale de la Basse-Égypte, komphis, fut prise d'assant et la ville d'Avaris devint la nouvelle capitale du royaume. La dernière, nommée Hà-onàr dans les inscriptions réligées en écriture sacrée, a été identifiée, par plusieurs savants, avec la ville de Pélues, pa nous-mêmes, avec Tanis. Ce qui est certain, éest qu'elle était située à l'est de la Basse-Égypte, sur une des brauches à l'est.

Un document égyptien, se référant à cette malheureuse époque de l'histoire égyptienne, s'est conservé dans un papyrus hiératique du musée britannique de Londres. Il met l'existence de l'invasion hors de chaque donte, en ajoutant quelques nouveaux faits au récit de Manéthon.

Voici ee qu'on lit dans ee papyrus:

"Il arriva que le pays d'Égypte tomba aux maius des aâd-ton (ennepays), et personne ne fut roi (du pays entier) à l'époque où cela arriva. Et "voici que le roi fik-se que nen fut seulement un fâq de la Haute-Egypte. "Les aâd-ton étaient dans la forteresse du soleil (Héliopolis) et leur chef Râ-"A pep)-as à Ĥã-ouăr (Avaris). Le pays entier lui était tributaire, eu faisant ses services complets de nième qu'il apportait toutes les bonnes productions "de la Basse-Égypte. Le roi Râ-A pep]-as se choisit le dien Sonte ch comme "seigneur et ne fut pas serviteur d'auen autre dieu existant dans le pays ençtier...... il hi bâtit un temple en hon travail durant à toiques."

Ce doeument égyptien est le témoin irrécusable de l'existence et de la préence des Šāson en Égypte. Nous y voyons, en même temps, deux rois contemporains de ce temps: Rã -s e q en en, régnant sur la Haute-Égypte, et Rã-A p e pj -s a (237), roi des étrangers dans la Basse-Égypte. Le premier dont le nom de famillé, selon les monuments, est Tãou-ã-4-pán (236), est le prédécesseur d'A âhm es et le dernier roi de la seixième dynastie. Les rapports chronologiques exposés plus haut, défendent dons de reconnaître dans son contemporain A pe pj. le quartème roi de la première dynastie des pasteurs, appelé A p o p hi s par Manéthon. Notre Apepj doit appartenir à la dynastie suivante des rois pasteurs, où nous le plaçons comme Apepj ou Apophis II.

Il fast bien remarquer que les nous des pasteurs, tels que nous les trouss dans le suidit récit de Josèphe, ont une très grande ressenblance avec les noms propres égyptiens, surtout ceux qui appartiennent au troisième, cinquième et sixième usurpateur. A pac-han a peut bien étre la forme greque, nom égyptien Apa-àu-ch porté par quelques individus, d'après les unomments. Jannas ou phutot Annas rappelle le non égyptien Ana, de même que a seis en assis, le nom Assa. Nons ne pourvois done pas partager l'avis de ceux, qui, absolument, ne veulent reconnaître dans ces noms que des dénominations sémitiques; mais de l'autre côté, nous sommes loin de supposer l'identifé du roi à sas et de quelques autres, que nous avons fait comnaître plus haut au lecteur (voy. pag. 42), avec ces rois pasteurs, comme plusieurs Anglais ont tâché de le faire, dans leur recherches historiques sur l'Egypte.

Le souvenir du roi Apepj-Apoph is II s'est conservé sur un momment découvert à Tanis. Une statue de granit brisée, représentant le pharaon Ràmesso III, laisse recomaître, dans une tégende gravée sur l'épaule gauche, les deux noms d'Apep III, le nom officiel et celni de famille, accoupagnée du titrer ain di deus Soutech. La mention de cet den, en combinaison avec le roi pasteur, prouve très clairement le récit du papyrus, d'après lequel Apep j'était spécialement voué au culte de ce dien, avec exclusion de toutes les autres divinités du page entier.

Plus on examine les notices données par les monuments pour ce roi pateur, plus il paraît que la cour des Hycose était étable à l'instat de celle des pharaons égyptiens. Ce que les anciens ont déjà observé, que des peuples courquémuts ont adoptés les mocurs et les habitudes des peuples sounis par entre que de la comment de

Nous ne savons pas, si nous avons tort de placer l'histoire du patriache Joseph dans cetté époque, en supposant que les marchands midianites le vendirent en Égypte à Potiphar, hant fonctionnaire au service d'un des rois pasteurs. La chronologie de la Bible qui finalement pourrait décider cette question encore si incomplétiement éclaircie, contient trop d'incertitaites pour la résolution de ce problème. Cependant, en adoptant les 430 ans de l'Exode (XII, 40: Or la demeure que les enfants d'Israèl en vaient fait en Égypte, était de quatre cent et trente ana) comme le temps du séjour des enfants d'Israèl en

Égypte, leur sortie, sous Moše, ayaut en lieu sous le règne de Mone pt hå II (1341—1321), comme nous allous le prouver plus bas, l'arrivée de Joseph en Égypte tombe au milieu du dix: lunitième siècle, cest-à-dire à l'époque de la deuxième dynastie des rois pasteurs, comme celle d'Abraham sous un des rois de la première dynastie. Il paraît même qu' Apep ji II dut ce roi qui dèva Joseph à la haute dignité qui lui permit, plus tard, de favoriser ses frères arrivant en Égypte de la terre de Cansan.

Le roi Rà-seq=nen, le dernier de la seizème dynastie et prédécesseur l'Aâhmès, paralt, sur quelques monuments, comme un des ateux des rois glorieux de la dix-huitième maison royale. Dans la chambre de Karnac (paroi gunche) son nom officiel est précédé des cartouches de Senecht-en-r4 (23b.) On ser-en-r4 (23b.) on ser-en-ré (23b.) et per-grayage de la dix-huitième de ses devanciers. Sur d'autres monuments, notamment dans un tombeun de Der-el-medime hà Thèbes, il se présente en société de rois et de reines, ainsi que de priaces et de princesses de la famille royale qui constitue la dix-huitième dynastie et sa descendance. L'inscription historique sculptée sur les parois d'une chapelle finéraire, appartenant à un grand personauge de et etmps, Aahmès, nons fait connaître le nom de Rà seq euen en combinaison avec les successeurs de ce pluravan. L'importance de la dite inscription a été reconnue depuis longtemps; nous en dounerous la traduction de la première partie, qui nous préparera le mieux pour l'histoire de la dix-huitième dynastie que nous allous traiter dans le chapitre suivant,

#### [Inscription du tombeau d'A á h m è s.]

a(1) Le chef des nantouiers Aʿʿa mēs fils du feu λ bo una (2) il dir. parte à vous, tous les houmes; je vous fais connaîre les histoires de ce qu'il miest arrivé. Jai été honoré du collier d'or sept fois en face (3) du pays entier. Des eschaves malès et femelles mont été donnés et jai recueilli (es moissons) dans des champs nomberus. La grandeur de ma personne (l'itté-ralement: du nom), glorieuse par mes actions, ne s'obsenuéra (4) dans ce pays, jamais. Il dit. Lorsque jai passe una jeunesse dans la forteresse d'Elicitiqu'ia, mon père était feateuant du feu roi Rāseqenen, Bābā (5), fils de Rou-an, était son nom. Voic que je fis le lieutenant tour à tour avec lui .dans le vaisseau: ,le Veau a na temps du feu seigneur des deux mondes. R'an ebpeĥouti (Aʿāhmēs) (5). J'étais jeune honunc, je n'avais pas vu de femme et j'étais vêtud ne costame des Sea nou (l'Mr. de Rouge; jeunes gens). Mais après avoir pris ume maison, voici que jallai (7) à la flotte du nord pour que je combattisse. J'avais le service d'accompagene l'es ouverain

"lorsqu'il monta sur son char. (8) Et on assiégea la forteresse d'Avaris, et "je combattis sur mes jambes devant sa Saiuteté. Voici que je m'approchai (9) "du vaisseau "Śā-m-Mennefer." On fit la guerre sur l'eau portant le nom "de l'eau d'Avaris. J'ai montré ma bravoure (10) et j'ai pris une main "(coupée d'un ennemi tué). La louange du roi me fut accordée (?) et on me "donna le collier d'or pour la bravoure. Voici qu'il y eut une seconde fois un "combat dans cette place, et encore j'ai montré ma vaillance, (car) (11) voici "que j'ai apporté une main. On m'accorda le collier d'or pour la seconde fois, "Le combat se fit alors dans la partie (?) au sud de cette forteresse (Avaris) "(12). Voici que j'ai pris un homme vivant captif; j'allai vers l'eau, emmenant "le captif en combattant sur la route de la (13) forteresse; mais je partis avec "lui sur l'eau. La louange du roi me fut accordée et voici que je fus honoré "de nouveau du collier d'or. On (14) prit la forteresse d'Avaris et j'en ai "eulevé un homme et des femmes, en somme trois têtes, que sa Sainteté m'ac-"corda comme esclaves. On (15) assiégea la ville Sâr ou hân (Saruhen de "l'Écriture sainte, Josué XIX, 6; cette ville appartenait plus tard à la tribu des "enfants de Siméon) l'an 3 (ou 6?). Sa Saintcté la conquit. Voici que j'en ai \_pris deux femmes et une main (16). On m'accorda le collier d'or pour la bra-"voure, et le roi me donna les captifs comme esclaves. Sa Sainteté après avoir "massacré les pasteurs de l'Asie (17), prépara une expédition contre le pays "Chont-hen-nefer (en Éthiopie), pour battre les moutagnards de la Nubie. "Sa Sainteté fit une grande défaite entre eux. Voici que j'en ai pris des captifs, "deux hommes vivants et trois mains. Je fus honoré encore une fois du collier \_d'or et le roi me donna les deux esclaves."

## CHAPITRE VII.

#### ROIS DE LA DIX-HUITIÈME DYNASTIE.

Nous voilà arrivés à l'époque la plus glorieuse de l'histoire d'Égypte. Des rois puissants après avoir chassé les rois étrangers et les ennemis sémitiques habitant les plaines fertilés du Delta, avancent avec des armées bien excreées jusqu'au fond de l'Éthiopie, et au nord, jusqu'aux bords des fieures leuphrate et l'igre. Les sanchaires détruits par les impies Hycsos viennent d'être restaurés, d'autres vont être bâtis par les mains des capifis de guerre. Les tributs donnés aux souverains égyptiens par les peuples soumis du said et du nord, remplissent le trésor d'Ammon à l'Ébbes et le commerce ouvre ses grandes routes aux produits de la nature et de l'industrie apportés en Égypte par mer et par terre.

Le souvenir de ces temps heureux, où l'Égypte prévalait sur l'Assyrie, s'était conservé jusqu'à l'époque où les Grees et les Romains allaieut visiter le pays des monuments. Des prêtres racontaient alors aux voyageurs la grandeur passée, dont le centre leur paraissait les grands faits de Sésostris.

Le savant Juif Flavius Josèphe nous a conservé, dans ses écrits, un autre extrait de l'ouvrage perdu de Manéthon, contenant une liste très exacte des rois de la dix-luitième dynastie. De l'autre otét, nous possédons, sur plusieurs monuments, des listes très complètes des rois de cette dynastie, qui présentent la série des plusraons l'égitimes, arrangés d'après l'ordre de leur succession.

Avant de comparer les monuments avec la tradition, il est indispensable de mettre la liste des rois, selon Josèphe, sous les yeux du lecteur

| Les rois de la dix-huitième dynastie<br>selon Josèphe. | Les monuments: |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1. [Amosis] 25 ans 4 mois                              | 1. A å ĥmes    |
| 2. Chebron 13 "                                        | 2. Amenĥotep I |
| 0 1 1 11 20 8                                          | 0.000 1 7      |

| 4.  | Amessès, sa   | 80 | em  |    |  | 21 | ans | 9  | mois | 4. Täundmes II   |
|-----|---------------|----|-----|----|--|----|-----|----|------|------------------|
| 5.  | Méphrès .     |    |     |    |  | 12 | **  | 9  | 29   | 5. Täundmes III  |
| 6.  | Méphramout    | ho | sis |    |  | 25 | 27  | 10 | "    | 6. Amenhotep II  |
| 7.  | Thmosis .     |    |     |    |  | 9  | 37  | 8  | "    | 7. Täundmes IV   |
| 8.  | Aménophis     |    |     |    |  | 30 | 12  | 10 | 12   | 8. Amenhotep III |
| 9.  | Horns, .      |    |     |    |  | 36 | "   | 5  | "    | 9. Hor-em-heb    |
| 10. | Akenchérès,   | sa | fil | le |  | 12 | 12  | 1  | "    |                  |
| 11. | Rathothis, se | on | frè | re |  | 9  | "   |    |      |                  |
| 12. | Akenchérès    |    |     |    |  | 12 | 22  | 5  | 22   |                  |
| 13. | Akenchérès    |    |     |    |  | 12 | 22  | 3  | ,,   |                  |
| 14. | Armais .      |    |     |    |  | 4  | "   | 1  | ,,   |                  |
|     | D             |    |     |    |  |    |     |    |      | 40 D)            |

15. Ramessès . . . . . 1 " 4 " 10. Råmessou I

Un coup d'oril suffira pour observer que la liste de Manéthon, d'après sosiphe, contient plusieurs noms qui ne se trouvent pas dans la série monumentale; de même, que les monuments présentent des noms différant notablement de ceux de Josèphe. Il y a done des difficultés à vainere pour expliquer les rapports mutuels des deux lisées.

Sans vouloir répéter les opinions, que des savants distingués ont émises, pour interpréter ce visible désaccord, nous nous bornons à remarquer que, grâce aux recherches miuntéuses des historiens et surtout de Mr. Lepsius, les monuments offrent tous les moyens de rapprochement d'une manière satisfaisante.

Le nom de Chebron trouve son explication dans le nom monumental Nefrou-ari (abrégé Nefouar) porté par une reine, feunue d'Amosis. Elle régna après la mort de son mari, de sorte que Manéthon his avait assigné une place particulière dans sa liste. Alors Amenhotep I rentre dans sa place répondant au plavanon Aménophis de Manéthon.

Le nom d'Amessès qui manque à la liste monumentale, est indubitablement identique avec celui qui fin porté par la soure et la femme de Tanudmes I passé sous silence par les copistes de Manéthon, A i finnes. Son mari doit done occuper sa place. De la même manière, les monuments nous cocomattre le nou d'une reine, socre et femme de Tâ uu dine sil, qui répond au nom de Méphrès dans Manéthon. Le même nom paraît encore une fois dans le nom composé Méphramouthoise, qu'il fant décomposer en Méphrès et Tâ uu d'unes. Nous savons par les monuments que cette reine, auteur d'un grand nombre de monuments du plus beau style égyptien, partagea le pouvoir royal avec Tâ uu dine se Ill, dont la mention, comme roi indépendant, se cache sous la dénomination corrompue de Thuosis. Les deux rois suivants occupent la place qui leur faut, dans la liste de Josèphe. Les noises quatre monarques, rois et reines, qui sinvent, appartiement à des souverains illégitimes dont les listes monumentales ne font jamais mention. Cependant leur souverir s'est conservé dans une série de monuments, qui mettent leur existence hors de chaque donter mais qui les placent, il est bién à remarquer, entre le troisième Aménophis et le roi appelé Horos par Manéthon. En regardant ce roi, Horos, comune le dernier de la dix-luitième dynastie, nous ausseus aux duries de règne de rois précités.

En adoptant, sans aneun changement, les chiffres donnés par Manéthon, et en assignant les années 12,9+25,10+9,8 (ou en totaux 13+26+9, d'après la méthode chronologique d'Africain et d'Ensèbe, que nous suivrons dans nos listes) =48 ans an règue entier de Tâmudmes, nous pouvons présenter au lecteur un tablean des rois de la dix-luitient dynastie à qui les indications monumentales ne s'opposent nullement, et que voiei :

| 1. Aåhmes                         |  |       | 25  | an |
|-----------------------------------|--|-------|-----|----|
| 2. Amenhotep I                    |  |       |     |    |
| 3. Tauudmes I .                   |  |       | 21  |    |
| 4. Tåundmes II                    |  |       | 22  | 29 |
| 5. Tâuudmes III                   |  |       |     |    |
| 6. Amenhotep II<br>7. Täuudmes IV |  |       | 31  | 7  |
| 8. Amenhotep III                  |  |       | 37  | 7  |
| 4 rois illégitimes                |  |       |     |    |
| 9. Horemheb                       |  |       |     |    |
|                                   |  | <br>1 | 040 |    |

## Le roi Amosis (1706—1681 av. J. Chr.). Rà-neb-pehouti Aàh-mes (237).

Lorsque le roi Amosis fut élevé au trône égyptien, la Basse-Égypte et probablement la partie septentrionale de la Haute-Égypte, se trouvait encore dans les mains des rois étrangers. De leur forteresse d'Avaris, ils eutreprirent leurs expéditions contre le pays, en exigeant le tribut des habitants et en dévastant les temiples des dieux. Les momments existant à Memphis et à Thèbes et élevés par les rois de l'aneien empire, furent renversés et brisés. Les vénérables restes, témoins de ce vandalisme, sont visibles encree de nos jours. Le roi Ràseq enen - Tăoukâțăn, résidant à Elicithyia, comme il paratt d'après l'inscription d'El-Kab, fut obligé de donner des tributs à son adversaire Ap ep jl Il. Par cette même inscription, nous apprenons que le roi Amosia sassiéga la forteresse d'Avaris par cau et par terre. Après l'avoir conquise, il pourauivit les , pasteurs jusqu'à la ville Seruhen, placo fortifiée sans doute par les Sâsou et située à la frontière de la terre de Canaan, qu'il prit en possession, en faisant des captis. Après ces expéditions gloricuses, Amosis se tourne vers le sud, où il soumit à sa domination le pays de Chont-fien-nefer, près du pays de Koul. L'intention d'Amosis était donc de rétablir les anciennes frontières de l'empire égyptien. Nous verrons dans la suite des événements politiques, que c'était à ases successeurs délargir les frontières du pays.

Après l'expulsion des rois étrangers, qui cependant revinreut de temps en temps, avec leur peuple, prendre possession des terrains perdus, Amosis prodigua ses soins à la reconstruction des sanctuaires détruits. Deux tableaux sculptés dans le roc de la montagne Mokattam, près de Massara, nous apprennen là-dessu que

"L'an 22 sous la Sainteté du roi de la Haute et de la Basse-"Égypte, fiis du soleil, Aâhmes, donnant la vie, on a ouvert les carrières dans (cette montagne? pour) en tirer la bonne "pierre blanche d'Anou (pierre cakaire) pour (la construction de) "est temples, (durant) un nombre infini d'années, (savoir: le "temple de Ptâh) à Memphis et celui du bon dieu Amon à Thèbes "(et pour la construction? de) tous les monuments que sa Sainteté "lui a consacrés. La pierre fut tirée par des boeufs ...........\* En bas de l'une de ces inscriptions, on remarque en effet des bosufs trainant un grand bloc couché sur une sorte de traineau. Au-dessus du dit texte on rencontre les noms du roi Anosis et de sa femme, la vine Aâfmes » Neferti- ari (288) (me pallacide du dieu Ammon) entre les groupes hieroglyphiques contenant ces peroles: "Le dieu To um d'Helliopolis et

La mention de l'épouse royale d'Amosis ici, de même que sur un nombre de monuments contemporains, oh elle set représentée ou nommée d'une manière distinguée; les hommages qu'on lui a rendus, même dans les époques postérieures comme reine divinisée, tout cela nous force à supposer des raisons politiques, pour expliquer les honneurs extraordinaires accordés à la femme d'Amosi.

"Ptåh de Memphis seigneur de l'aune."

Or, plusieurs monuments représentent cette reine en couleur noire. Elle

était donc de la race des Năĥâsi ou des nègres, et la fille d'un roi d'Ethiopie "); ce qui fait penser que le pharaon Amosis avait contracté ce mariage par des raisons polítiques. Navan pas, à lui seul, les forces nécessaires pour repousser l'eunemi redoutable qui occupa, plus de cinq cents aus, les parties septentiousles de l'Égypte, avec les plus grandes capitales Memphis et Heliopolis. Son fils Amenhotep his succèda sur le tròne, en adoptant le nom officiel Ră-ser-kā. Nous allons exposer ce que les monuments nous apprennent é son règne.

> Aménophis I (1681-1668 av. J. Chr.), Rå-ser-kå Amen-hotep I (239),

Il pantt qu'Aménophis I, als mort de son père, était trop jeune, pour porter acul la couronne de l'empire renaissant, et que sa mère, la reine noire Nefert-ari, partagea quelque tenps le troine. L'histoire de son temps est donnée, en résumé, dans la suite de l'inscription d'El-Kab. Le chef des nautoniers Ahlm es vaconte:

Nous voyous donc le roi occupé d'une expédition contre les habitants du Sondan, non pas pour reconquérir les anciennes limites de l'empire égyptien, mais, comme le texte le dit expressément, pour les franchir. Aussi, vers le nord, ce même roi avait-il préparé une campagne. Dans les inscriptions gravées sur une pierre provenant d'El-Rab, et conservée aujourl hui au musée du Louvre, un certain A h'mm es, surnommé Pensonben, racontant les exploits de sa vie au service des premiers quarter rois de la dix-huitième dynastie, fait mention de cette expédition du pharaou Aménophis I Voilà ses propres paroles.

<sup>\*)</sup> Les inscriptions l'appellent fille, soeur, épouse et mère d'un roi.

"Au service du feu voi A mosi s., je lui ai gagné dans la terre de .... un (capif) vivant et une main. Au service du roi A ménophis I, je lui ai gagné "en Éthiopie un capifi vivant; encore une fois (au service) du feu roi A ménophis I, je lui ai gagné au nord du pays A mou k khāk trois mains. Au service du feu roi To Homosis I, je lui ai gagné en Éthiopie deux capifis vivants, «en outre des capifis vivants que jai conduits d'Éthiopie, que je n'ai pas compets. Encore une fois au service du feu roi To th mosis I, je lui ai gagné dans "le pays de la Mésopotanie 21 mains, un cheval et un chariot. Au service du feu roi To th mosis II, jai amené dans le pays des Sásou un grand nombre , de capifis vivants que je n'ai pas compéts. "O

Nous apprenons par ce texte historique, que notre roi entreprit une expédition contre la partie septentrionale du pays inconnu Amoukâhâk, situé probablement à l'Est de l'Egypte. Il était donc actif, n'oubliant pas sa tâche pour maintenir la nouvelle puissance de l'empire.

Aménophis n'oublia pas, non plus, l'embellissement de la résidence, Thèbes. Son nom inserit sur des pierres et des briques appartenant à des constructions, sur les deux côtés du terrain thébain, nous fait connaître le soin qu'il prit à continuer le bâtiment du temple d'Ammon.

Il se maria avec la reine A à ĥ·ĥo tep (240), mère de son successeur. Les Égyptiens d'époques postérieures honoraient le roi Aménophis divinisé par un culte, dont on trouve nommés de grands prêtres.

> Tothmosis I (1668—1647 a. J. Chr.). Rå-åå-cheper-kå Tånud-mes (241).

Comme je l'ai déjà remarqué ci-dessus, le règne de ce roi ainsi que celui de ses deux successeurs légitimes, portant le même nom de famille, offre

Aménophis 13 ans

Tothmosis I 21 ans Tothmosis II 22 ans

En supposant qu'il fit su première eampagne dans la dernière année du règne d'Anno, sis, et as dérnière dans la première année de l'Othomosis II, la durée de son service comprend déjà 36 ans; mais il est prohable, que les dites campagnes ne tombent pas dans les limites les plus extérines, que nous avons posées pour sa première et as dernière campagne. Si l'auteur de la pierre d'Animes avait ajouté les dates précises, nous aurions un exellent moyen de vérifier la durée de règne de chacun les rois nommés.

<sup>3)</sup> A â b m es après avoir servi quatre rois, doit avoir atteint un âge très haut. D'après le tableau chronologique, ees rois régnèrent: Amosis 25 ans

quelques incertitudes à cause de la corégence de reines dont les nous, quoique mutilés, se soient conservés dans les listes manéthoniennes.

J'ai tâché, plus haut, de démontrer la meilleure manière de mettre en accord les monuments avec la liste de Manéthon.

Le roi Tânudmesou on Tânudmes I, nom propre signifiant en égyptien "l'enfant de Tâund", a continué les guerres commencées par ses devanciers, en avançant vers le sud et vers le nord. Selon le récit historique du tombeau d'Aåhmes que nous venous de connaître, ce roi illustra la gloire de son nom, par une expédition heureuse contre la région éthiopienne appelée Chent-hen-nefer, dans les inscriptions historiques. Nous avons tâché, dans nos études géographiques, de déterminer ce pays du Soudan, en nous servant des matérianx que plusieurs monuments fournissent pour fixer sa position. D'après ces recherches, il est probable que Chent-hen-nefer était le nom donné à la région qui est située, entre l'Égypte et la terre de Kous ou l'Éthiopie proprement dite, et habitée par des peuplades de la race noire. Nous trouvous en effet, dans cette partie du Soudan, des monuments appartenant au règne du roi Tothmosis I. Les inscriptions gravées sur les rochers des carrières que l'expédition prussienne rencontra à Kerman, en face de l'île de Tombos, entre le 20 et le 19 degrés de latitude, se rapportent aux temps de ce roi. La plus longue de ces inscriptions, rédigée dans des expressions bien emphatiques et datant de la deuxième année de Tothmosis, vante les exploits du roi guerrier, en énuméraut tous les peuples étrangers sonnis à la domination égyptienne. "Toutes les terres, dit l'auteur de l'inscription, sont sounises et apportent leurs tributs an dieu gracieux pour la première fois," Abstraction faite de pareilles phrases qui se répètent assez souvent, dans la dite inscription, la place du nom de Tothmosis I, dans les carrières de Tombos, au coeur de la Nubie, nous donne la preuve évidente que la puissance de ce pharaon s'étendit au moins jusqu'à ces carrières.

La domination des nègres soumis par Tothmosis I qui fiut la première cause d'inserire sul res pierres, dann cette région, le souvenir glorieux du roi, est prouvé du reste par d'autres inseriptions du même geure que celle que nous venons de citer. C'est ainsi, par exemple, que l'auteur d'une inseription gravée sur un des rochers d'Assouna et datant de la première année du roi, fait mention des victoires remportées par le roi Tothmosis I sur les habitants de la Nuble. La grandeur de l'empire égyptien y est déterminée par des expressions bien exagérées, comme par exemple par celle, que la frontière de l'Egypte s'étendit au sud jusqu'à la montagne d'A ptâ (en Abyssinie) et au nord, jusqu'aux extrémes demeures de s'asites. Il est bien à regretter que, malgré la longueur des textes pareils, composés en souvenir des victoires remporties par les pharaons, le sujet historique soit regardé seulement comme accessoire et comme une occasion de répéter, pour la millième fois, les mêmes formules, les mêmes paroles lyperboliques, les mêmes idées. L'histoire vên profite que très peu de chose; aussi ces inscriptions rapportant les victoires de Tothmosis I en Nubie nous apprennent-elles seulement, que le pharaon soumit les nègres à sa domination, dans les permières années de son règne.

A toutes les époques de l'histoire, la possession des contrées que nous désignons par le nom de Soudan (le pays uoir), y comprises les régions de la Nubie, et que les anciens out appelées, d'une expression collective, la terre de Kouš ou l'Éthiopie, a été la source inépuisable de richesses pour Plégypte. Sur les vioies, soit de la guerre, soit du commerce, des barques chargées de troupeaux, de froment, de peaux, d'tvoire, de bois précieux, pierres et uétaux, et de beancoup d'autres produits de la nature de expérient, des soits des temples et de la cour pharaonique. Parmi les métaux, if faut effer, avant tout, l'or don't le s'actain anienneuncut des mines exploitées par des capitis et des esclaves et dont le nom égyptien noub, en copte nor3, paraît contenir forigine du nom propre de Nubie, désignant la première province qu'on toube ne frauctissant la froutière au sud de l'Egypte.

Le pays conquis du Soudan, appelé Kouš dans les inscriptions hiérodyphiques, fut gouverné et administré par des princes égyptiens de la famille royale portaut le titre de "prince royal de Kouš". Nous possédons la liste d'une vingtaine de ces princes régnant sur l'Éthiopie dès Tothmosis I et exverant leur pouvoir au nord jusqu'aux confins de l'Étypte.

Dans la suite de son règue le plaraon Tothmosis I, après avoir battu se nègres, s'avança vers le nord pour attaquer les Asiatiques labitant le pays situé entre le désert arabe et les fleuves Euphrate et Tigec. Pour bien comprendre l'histoire de ces guerres, il faut savoir un peu la condition des peuples saintiques de ce temps. En partant d'Égypte par Pélase on Héroopolis, la route du nord conduisait par le désert de l'Arabie pétrée, habité par les Sásou ou les Arabes Amalécites. Alors on entrait ce Palestine nomme de dans les inscriptions terre de Causann, d'accord avec la dénomination biblique. Une foule de peuplades gouvernées par de petits rois, y habitaient dans des villes fortifiées par la maiu d'homme et par la nature; peuplaces dont nous possédons de lougues listes sur plusieurs monuments égyp-

tiens. Ayant parcouru cette terre de Canaan, le voyageur après avoir traversal le fleuve Emphrate, abordait en Mésopotamie, appelé N âli âri nă par les Égyptiens. Sur les vastes pleines de cette terre située entre les fleuves Emphrate et Tigre, il y avait, comme en Canaan, un grand nombre de rois résidant dans les places fortifées comme, par exemple, à Babel, Ninive et Assour. Cest là, dans cette plaine, que déjà, bien anciennement, une grande civilisation s'est développée, et a tinufé de temps en temps sur les Égyptiens uémen. Des routes de commerce et de guerre partirent des villes situées en Mésopotamie, traversaient Canaan dans plusieurs directions et se terminaient par les grandes villes du Delta. Les rois égyptiens s'en servaient pour la marche de leurs armées et pour le transport des produits de l'art, de l'industrie ou de la nature, pris aux rois de Canaan et de Nâbirial qu'ils venient de combattre.

Au commencement de la dix-buitibue dynastie, le pemple dominant en Mésopotauie et représenté sur les monuments égyptiens, s'appelle Rout en on Loufen. C'est identique avec les Assyriens qui, selon le récit de Joséphe, avaient la suprématie en Asie, à l'époque des Hyesos. Ce sont les Routien qui, pour la première fois, furent attaqués par Tothmosis I qui les infesta en s'avaneut insonau coeur de la Mésonotanie.

Parmi le nombre des officiers qui accompagnaient ce pharaon pendant la campagne de Mésopotauie, il faut compter le même Aânm'se qui, dans l'inscription d'El-Kab, raconte les exploits de sa vie. En partant de l'expédition en question, sous Tothmosis I, il nous apprend , que sa Sainteté s'est rendue à "Thèbes , après avoir fait une expédition contre les Rouien, pour laver son , cocur parmi les peuples. Sa Sainteté s'apprecha de la terre Nâhârină (la "Mésopotamie), où il renoutra les enneuis . . . . . Sa Sainteté fit un grand unassaere parmi cux, et le nombre des capitfa fists par sa Sainteté, après ses , victoires, n'est pas à compter. Voici que je fus en tête de nos guerriers. Sa Sainteté à vu ma bravoure. J'ai pris un chariot et ses deux junents vivantes, les condinisant à fa Sa sainteté J, of ins honoré, de nouvean, du celler d'or."

C'est à cette époque en effet, que les Égyptiens, par le contact avec l'Asie centrale, commencent à connuire un grand nombre de produits de l'industrie et de la nature qui, avant ce teups, leur étaient parfaitement inconnus. Nous y comptons, avant tout, l'usage des chariots de guerre, la connaissance des hevaux, introduits en Egypte pendant les campagnes des rois de la dix-luitième dynastie contre les Asiatiques. Ces derniers possédaient un grand nombre de ces chariots, comme les monuments permettent de le voir, et ils élévaient le cheval pour le besoin du trauport et de la guerre.

Après avoir exposé an lecteur ce que les inscriptions nous appreennent, quant aux expéditions du plaraon Toflunois I ceutre les ud et le nord, nous devous parler de ses ocurres exécutés en l'honneur des dieux. Nous y comptons d'abord les constructions portant son nom et élevées sur les deux côtés de Thèles. Le grand temple d'Aumon dont nous admirons aipourflui les vénérables restes, dans le voisinage du village arabe Karnac, et qui fur rebait par le roi Amosis, doit une grande partie de ses constructions an premier Tothnosis. Un des obélisques de ce temple est couvert, au milieu de ses poutre faces, de légendes hiéredyphiliques nomanat le même pharaon comme constructeur de deux obélisques placés devant les portes du sanctuaire d'Ammon. Les inscriptions gravées sur les faces de l'ouest et de l'Est contiennent la dédiexa de su monôtitées. "Le rei Tothnosis I, lit-on, a dédie à son père "Amon-rå, le chef des deux mondes, deux obélisques érigés aux portes du semule."

Quant à d'antres monuments consacrés par ce roi aux divinités du pays, leur nombre est assez restreint et leur importance trop inférieure, pour les mentionner ici plus spécialement. Tons ces restes ne font que prouver que le règne du roi ne fut pas d'une longue durée.

Le roi épousa sa propte socur appelée Ahlmès dans les inscriptions. Il paralt qu'elle régua après sa mort pendant quelque temps sur l'Égypte, ce qui devieut d'autant plus probable, que la reine occupe une place particulière dans la liste manéthonienne de cette dynastie où elle est citée par le nom grécisé un peu, mais asser reconnaissable Annessis. Elle, de même que son époux, furent divinsées après leur mort.

> Tothmosis II (1647—1625 av. J. Chr.). Rå-åå-cheper-en Tåund-mes (243) et

la reiue Hàtasont (244).

Après la mort du premier Tothnosis, l'an 1647 avant l'ère chrétienne, son fils Tothnosis II mont sur le trône du pays, partageant le pouvoir royal avec sa soure et épouse, la reine Hâtason. La difficulté des gouvernements simultanés de ces deux monarques ainsi que ceux de l'âtas ou avec le troisième Tothnosis, us cont pas encore résolues d'une mainére satisfisiente. Cependant il est décidé, par les recherches des saavants, que Tothnosis II régnait simial tariement avec l'âtason ou, comme elle est nomuée dans les listes manéhoniennes, Méphrès, que cette reine, après la mort de son époux, unit la couronne

égyptieune sur sa tête; qu'elle la partagea après avec le troisième Tothmosis qui, étant élevé seul sur le trône d'Égypte, comptait les années de son règne de la mort de Tothmosis II.

Le roi Tothnosis II ne paraît pas, selon les inseriptions historiques, comme roi guerrier et vaiuqueur. Le seul fait qui se trouve meutionné avant monuments, est une guerre contre les Sáson on Ilyesos. Ces demires, ce nons semble, s'étaient trop avancés vers les frontières de l'Égypte pour que le roi ait pu supporter des voisins ansai dangereux que ces Arabes Amalécites du désert.

Un assez grand nombre de monuments, surtout de Thèbes, sont décorés de ses nous aimsi que de ceux de son éponse royale. Cert ainsi qu'on reucentre leurs eurtouches sculptés sur des constructions de Karmae, de Médinet-Abou, d'Assasif et de quelques autres endroits. Le plus bean monument de cette époque est sans contrelli Tobelfisque de la reine Hatsou ou, comme delle est appelée après le décès de Tothmosis II, Rå-må-kå Amen-chnoumt Ĵitasou (24), érigé duas le temple d'Ammon à Karmac.

Les inscriptions de ce monument nous appreument que la reine, qui cependant par une idée singuillere est représentée partout en costume d'homme, "avait élevé de ux grands obélisques" en Ihouneur du dieu Ammon et en sonvenir de son père Tothmonis 1. Plus curicuses que les inscriptions gravées sur les quatre faces de l'obélisque, les légendes excluptées sur les quatre faces de la base nous fout connaître quelques particularités dignes d'être mentionnées.

Après l'introduction officielle énumérant les noms et les titres de la reine, (on y lit, par exemple, "Amon l'a placée lui-même sur son trône à Hermon-"this, la choisissant comme gardienne du pays d'Égypte") l'aufeur de l'inscription s'énome ainsi.

La reine Îtâ-mâa kâ, Îror pur des monarques, clle a dédic à son père, Ammon de Thèbes deux granda obelfisques de la pierre mifiet (de Syène, gra-nit rose) tirée des carrières du sud. Leurs parties supérieures étaient décorées "dors pur pris aux chefs de togies les nations." Après une foule de phrases emphatiques, la reine elle-même est aintroulier parlant. Elle raconte comme un beau jour assise dans son palais, la bonne pensée est venne à son coeur de faire cxéenter deux obélisques dorés et d'une hauteur telle, que la petite pyranide sur le sommet de chaque obélisque toucherait le ciel, et de les placer devant le pylon du feu roi Tothmosis I. La fin du texte est conque dans les termes suivants.

"Sa Sainteté à fait exécuter les deux obelisques duvés, pour son père Aunon à l'intention que son non reste durable daus ce temple, toijours et éternellement. Et chacun (des obelisques) est fait d'une seule joierre de granit "rose, saus être ni pétrie ni formée. Sa Sainteté a comuncié l'ouvrage l'an 15, le premier Mechir, et elle l'a terminé l'an 16, le dernier jour du mois Mesori, ce qui fait sept mois, du commencement (de l'ouvrage) dans la montagne."

De même que sur le côté droit de Thèbes, des monuments portant les noms royaux de la reine Hatasou, et de son époux Tothmosis II se rencoutrent sur le côté gauche de la grande ville d'Ammon, notamment dans les ruines appelées, par les Arabes, Médinet-Habou on Abou et Assasif.

Après la mort de Tothmosis II In reine Ilatasou régna seule, en adoptant les nome (245) Rå-måå-kå Amen-chonum-l'ilárasou. Malge' de srecherches les plus exactes, an sujet des règnes de cette reine, de Tothmosis II et de Tothmosis III, il nous reste des doutes assez graves sur la parenté des rois monarques que nous venose de nommer. La question la plus importante est de savoir, si Tothmosis III était le frère ou le fils de Tothmosis II. N'ayant pas les moyens de pouvoir résoudre cette difficulté, nous préférons de continuer l'histoire de ce temps, en remarquant encore une fois, que les listes monumentales exchent la reine, et font suivre Tothmosis II par le troisième roi portant le même nom.

La corégence de la reine Hatason avec le jeune Tothmosis III parait avoir eu lieu, selon les inscriptions, entre la dix-septième année et la viugtsixième du règne de Tothmosis III; car nous rappelons au lecteur ce que nous avons observé ci-dessus, que Tothmosis III comptait les années de son règne de la mort de Tothmosis III. Après la mort de la reine Hatason ou après son détroinement, Tothmosis III jouit de la plénitude de l'autorité royale.

# Tothmosis III (1625-1577 av. J. Chr.). Rå-men-cheper Täuud-mes (246).

Grice au graud nombre de monuments conservés, que nous possédons du rigue de ce pharaon, nous pouvons aisément étudier avec plus de spécialité une des époques les plus glorienses de l'histoire égyptienne. Nous verrons ce prince occupé de longues guerres contre des peuples les plus puissants du sud et du nord. Nous apprendrous une foule de détails sur les expéditions belliqueuses entreprises contre les princes alliés de l'Asie centrale et de l'Éthiopie. Nous connaîtrous les tributs et leur nombre exact, imposée par le pharaon égyptem aux peuples soumis à as domination. Nous serons étomés de la grandeur des richesses, de toute espèce, qui viennent s'accumuler daus les trésors du dieu Ammon de Thèbes. Nous pourrons étudier les mêmes textes qui furent traduits et expliqués par les prêtres à Germanicus, lorsqu'il visits les ruines de Thèbes. Nous pourrons vérifier à la fin ce que Tacite raconte: legelamine et midicta gentibus tributa, pondus orgenti et auxi, momenu armorme opnorumque, et dona templis, cher atque odores, quasque copian framenti, et amium siensilum quesque natio penderet, en ajoutant: haud minus magnifica quem none vi Perthorma aux potentia Romana inhebente.

Le récit historique des guerres entreprises par Todimosis III est gravé var les parois des murailles qui entourent le sanctuaire d'Anumon, de son temple à Karnac. Malgré les grandes lacunes, qui parfois interrompeut le texte, il est permis de suivre le fil du récit et de composer un tableau général des expéditions militaires, qui commenent à la vingt-denxième année de son règne et qui se terminent à la quarantième.

Après avoir fait les préparatifs nécessaires pour la guerre, le roi Totlumois quitta lui de Zérou (Pithon de la Bible), au mois Pharmouthi, l'an 22 de son règne, pour se rendre à la ville de Śâronĥân, située à la frontière méridionale de la terre de Camaan. L'inscription ne parle pas d'ennemis qui s'opposèrent à la marche de l'armée (égriteine. Or, nous savons que les Sâson, ou les Arabes, habitaient les terres entre l'Égypte et Caman; mais l'inscripion les passe sons silence. Il funt donc croire que ces ennemis, jadis aussi formidables à l'Égypte, furent chassés de leur patrie par Tothmoiss III, puisqu'il continue tranquillement as route à travers leur pays, le désert, pour combattre les rois saistiques, comme nous allons le démontre ré-dessous.

Le savant Juif Flavius Josèphe qui, dans un de ses livres, a extrait un norreau de l'ouvrage de Manéthon relatif à l'invasion des Hyesos, poursuit alors l'histoire de leur expédition sur le ténoignage de Manéthon. Il raconte que les rois pasteurs furent soumis par le pharnon Misphragmouthosis (Tothnosis II) et chassé de toutes les autres régions de l'Egypte dans leur ancienne forteresse d'Avaris; que le fils du pharaon précité, Thounmosis (Tothnosis III), avec une armée de 480,000 hommes, avait assègé l'endroit; mais qu'après Javoir attaqué inuitiement, que le roil eur permit, selon une convention contractée avec eux, de quitter l'Egypte avec leurs biens ; que les Hyesos, au nombre de 40,000 hommes, suivirent la route par le désert conduisant en Syrie, et que ce peuple, craignant la puissance des Assyriens, avait foudé la ville de Jérusalem en Judée; que le pharaon égyptien, après avoir chassé, de cette manière, les pasteurs d'Egypte, avait r'égué encore 25 ans et 4 mois.

Il résulte des noms royaux que Josèphe, selon l'ouvrage original de Menthon, fait suivre après Tothnosis III, que l'auteur juif a confondu le roi Amosis régnant 25 ans et 4 mois, avec Tothnosis III; mais il est très probable que cette durée concidait par hazard pour les deux rois et qu'elle fut la cause de l'erreur que dosèphe a coumise, quant à l'ordre chronologique des premiers rois de la dix-buittiem ed vinastie.

En admettant l'exactitude de cette durée de 25 années et 4 mois pour le règne de Tothmoris III après l'expulsion des Hyesos, tonte la durée de son règne comprenant 48 années, il devait avoir chasse les pasteurs d'Égypte de son royaume l'an 22 ou 21, c'est-à-dire, l'an 1603 ou 1604 avant l'ere chrétienne, d'accord avec le tableau que nous avons dressé des dymasties collatérales des rois pasteurs, et avec la date de la vingt-deuxième année de son règne, comme l'époque de sa première expédition (1603—1602).

Pour donner au lecteur une idée de la manière dont les auciens Égyptiens composaient des récits historiques, contenuant la lière des routes auivies par leurs armées, les noms des pays et des peuples soumis à leur dominations, les victoires remportées par les pharaons; nous dounous, ei-dessous, une traduction des parties les plus importantes et les mieux conservées de la table statistique de Karnae; mais toutéois avec suppression des longs titres du pharaon. Osus prévenons cependant le lecture, que évan asvant Anglais, Mr. Birch, que revient le mérite d'avoir tâché, le premier, de rendre intelligible ce précieux decument, par une traduction anglaise. Malgré ce beau travail, malgré es corrections qui nous ont paru nécessaire de faire, il reste beaucup de passages obscurs et difficiles qui attendent leurs éclaireissements des études ul-térieures des avants égyptologues.

La Sainteté du roi Tothmosis III a ordonné de faire établir (graver) [les , victoires qu'il a remportées sur] la stèle dans le temple que sa Sainteté a bair , à [son père divin, le dieu Ammon de Thèbes, et d'y graver chaque] expédition , par son nom avec les prises rapportées de tous [les pays et peuples vaincus] , que le dieu Rà Ini a accordés. L'an 22 au mois de Pharmonthi [de son règne , sa Sainteté partit] de la ville Zà Iou pour sa première expédition victoriense [pour d'argir] les frontières de l'Egypte par combat [ce que son père le dieu , Ammon hi avait promis]. Voic que la durée (de cette campagne) fut x+2 , anuées — — — les hommes qui étaient dans la forteresse de Sārhān, commençant par le pays de Jourzâ et finissant par les places extrêmes du , monde, arrivèrent faire la rébelloi contre sa Sainteté.

"L'an 23 le 3 (ou 4) du mois Pachon, jour anniversaire du couronnement,

"L'an 23, le 16, du mois Pachon, il s'approcha de la forteresse de Jou-\_hem. [1] v] entra salué avec ses guerriers victorieux et on lui dit que ce vil "ennemi [habitant la forteresse] de Kedesou était venu approcher la terre de "Makta (Megiddo), lui . . . . . en même temps, qu'il avait allié à lui les rois \_des pays [situés en] face de l'eau de l'Égypte insqu'à la terre de la Mésopota-\_mie . . . . . les X alou, les Kede sou, leurs chevaux, leurs guerriers . . . . . "lui avait parlé ainsi: je réste pour ...... à Megiddo. Vous m'aviez dit ...... "disant à eux: y a-t-il quelque chose de pareil comme sa Sainteté? marchant "[sur] cette route conduisant an malheur (?) . . . . . Les ennemis dirent ainsi, restant à ...... la route pour beaucoup (de monde). Un cheval ne peut pas marcher derrière . . . . . l'homme non plus par la circonstance que "..... ce qu'y rapporte, pour combattre. Et les [ennemis] occupant la grand' route d'A âlo un â ne combattirent pas à cause de . . . . . des marches de la "grand' route. Un des chemins était celui de Megiddo ....... la ville de "Thaanach, l'autre ...... vers lui à ...... la route au nord du pays de "Ceffa. Nous procédames vers le nord de Megiddo . . . . . comment marchera notre seigneur victorieux sur [la route que] son coeur [a préférée] . . . nous "avançames sur le chemin [inconnu?]. Voici que .... les guides ........ pour battre ..... ce qu'ils avaient dit auparavant. Voici les paroles de la "Sainteté du pharaon, l'ami du dieu Rà. le serviteur du dieu Ammon, le jeune enfant du soleil, à la vie pure: Je veux aller sur ce chemin de la ville d'À â-"lonnå, si l'on peut marcher sur lui. Restez sur les chemins qu'on vous a "proposés, si l'on peut aller sur cux, en me suivant. On'ils disent parmi les ennemis abominables du soleil: Sa Sainteté est allée sur l'autre chemin, il est "hors de nos —. Ils répondirent disant à sa Sainteté: Ton père Ammon de .Thèbes il t'a fait; allons! nous te suivrons à chaque endroit. On s'avanca là, "Il v avait un domestique derrière le roi ..... eu face de l'armée entière ..... "Son chemin conduisant vers ...... vivant pour dire: je ne suis pas ... "........ en présence de sa Sainteté dans .......... Il se présente lui-"même devant ses guerriers donnant...... à ses pieds, celui derrière lequel un cheval marchait ...... à la tête de ses guerriers.

"L'an 23 le 19. Pachon on planta le camp royal près de la forteresse Å ŝ. "louns. Pendant la marche faite par sa Sainteté, on porta le dieu Ammon de "la ville d'À âloun a. L'arrière-garde de son armée vietorieuse fut à À âloun a "et l'avant-garde parut dans la vallée, fermant l'embouchure de cette vallée. "Voici qu'elle dit à sa Sainteté: Que tu paraisses avec ton armée victoriense "qui ocempe la vallée, pour que nous entendions notre seigneur victorieux dans ...... pour que nous sovons les gardiens de notre maître, l'arrière-garde "avec les hommes (de sa cour) restant . . . . nous . . . . l'arrière-garde sur le "front; car ils combattent à ...... parmi les ennemis. Car nous ne voulons "pas donner notre coeur..... nos troupes rangées, par sa Sainteté, sur leur "place (?) . . . . . la où l'arrière-garde de son armée victorieuse. Et voiei que "la queue de . . . . se présenta sur ce chemin entourant . . . . le solcil du midi (?). "Sa Sainteté approcha alors du sud de Megiddo sur le bord de l'Onadi-Qinâ, "la sixième heure du jour. Et sa Sainteté dressa [sa tente] pour adresser la "parole en face de son armée entière, [disant:] préparez, ajustez vos armes, pear je vais engager le combat avec ce vil ennemi, an matin, parce que c'est . . . "[...allez] vous rejoindre au camp royal qui soit fait par les domestiques des "chefs et le reste (?) des serviteurs taudis que l'ouverture de la garde soit faite "par les guerriers. Garde à vous, garde à vous! Veillez, veillez pour la vie du "pharaon! Alors, on est venu dire à sa Sainteté, que le peuple de Merou..... ...., au sud et an nord également.

 "que les habitants avaient fermé cette forteresse sur . . . . . [abandonnant?] les "habits, ils furent tirés en haut dans cette forteresse. Alors les guerriers de sa "Sainteté ne firent pas attention pour saisir les choses de ceux qui étaient ntombés. [L'armée arriva] à Megiddo au moment où le vil ennemi de Kedeś "avce l'ennemi de cette forteresse — — — — dans [la forteresse] ....... "Il prévalait sur enx par son intelligence. Voici qu'on prit leurs chevaux, leurs "chariots d'or et d'argent faits dans [le pays d'Asj?]. Leurs morts furent "couchés en rangs comme les poissons au fossé. Les guerriers victorieux de sa "Sainteté retournèrent pour compter les choses prises. Voici qu'on prit le camp "dicu Amnion à cause de la victoire] qu'il avait accordéc à son fils [le pharaon] "et les ....... de sa Sainteté, ils exaltèrent (?) ses victoires. Et on apporta "la capture qu'ils avaient prise: mains, captifs vivants, juments, charjots d'or "et d'argent ...... le soleil dans ectte journée. A fur et à "mesure que tous les chefs de la terre entière arrivaient se soumettre humble-"ment devant lui, et que la prisc de mille forteresses, et la prisc de Megiddo, "ccs prises sont l'ocuvre du soleil en ...... les officiers des gardes et les "chefs...... tout... sa place. Ils mesuraient la forteresse ....... "la plaine couverte de bois verts, de tous leur beaux bois. Sa Sainteté ellemême ferma la serrure de cette forteresse ......... dans la double (?) mu-"raille ..... son double ... qu'il avait nommé d'après (le nom officiel du roi) "Rå-men-cheper. La plaine des Asiatiques fournit les hommes pour veiller "sur la tente de sa Sainteté qui dirent: garde à vous, garde à vous, veillez, veillez! "[sur la vic de] sa Sainteté ...... d'eux à la place, derrière cette muraille, "les guidant pour se présenter, pour attaquer la porte de leur citadelle, parce que "toute la force de sa Sainteté se trouva contre cette forteresse et contre ce vil "placé sur un rouleau de peau dans le temple d'Annnon. Voici que, ce jour, "les chefs de ce pays vinrent...... se prosternant devant les esprits de "sa Sainteté pour leur demander la paix, à cause de la grandeur de sa force et nà cause de la grandeur des esprits [de sa Sainteté] ...... arrivant chez "les esprits de sa Sainteté avec leurs tributs en or, lapis-lazuli, cuivre, et poratant des outres remplies de vin ..... de l'armée de sa Sainteté engagèrent "les prisonniers de porter les tributs à la flotte. Voici que sa Sainteté envi-"sagcant les chefs - . . . . . du pays de . . . . 340 captifs vivants, 83 "mains, 2041 juments; 191 poulains, 6 jeunes a b ar (?) . . . . un chariot doré "et un coffre doré de ce vil ennemi, un beau chariot doré appartenant au roi

"de ........ 892 chariots de ses vils guerriers, total 924, une belle armure "d'airain pour la guerre de ce vil ennemi, la belle armure d'airain du roi de "Megiddo, 22 armures d'airain de ses vils guerriers, 502 ares, 7 perches pla-"ties d'argent de la tente de l'ennemi. Voici que l'aruée avait pris ........ "297 . . . . . , 1,929 taureaux , 2,000 grandes ehèvres , 20,500 chèvres blanches "Le total de ce qui est pris après, par sa Sainteté, de toutes les choses de la "maison de cet ennemi qui [fut au pays des Routen] de la forteresse d'In-"nouà-mou, de la forteresse d'Anaugâs et de la forteresse de Élouârnkâl "avec toutes les choses appartenant aux forteresses situées (?) sur l'eau, ap-"les chefs qui étaieut avec lui ........ 5 de leur famille, 1796 esclaves mâles "et femelles, inclusivement leurs enfants, 103 prisonniers affamés de cet en-"nemi, total 2,503, outre le grand nombre de pierres précieuses, de plats d'or "et de vases ...... unegrande amphore, ouvrage des Xâlou (Syriens), des "tables, . . . . des vases en graud nombre, beaucoup de cruches et 97 glaives "d'un poids de 1,784 livres, de l'or en anneaux trouvés sur les bras des — avec "de l'argent en beaucoup d'anneaux d'un poids de 966 livres et une once, une "statue d'argent formée ...... la tête d'or, des bancs (?) pour ..... des "hommes, de l'ivoire, de l'ebène, 6 chaises de cet ennemi, fabriquées du bois "ses et de l'or et les 6 marchepieds y appartenant, 6 grands tables d'ivoire et "du bois ses et le bois ses orné d'or et de pierres précieuses; un bâton en "forme d'un sceptre de cet eunemi, orné tout entier d'or; une statue du chef "eunemi, incrustée d'ébène et d'or, qui . . . . . des vases d'airain, beaucoup "d'habits de cet ennemi. Voiei qu'on prit soin aussi, quant aux champs eulti-"vés dans les plaines, de ealculer ce qu'ils devaient livrer pour la maison royale "et de prendre leurs produits. Le compte des produits, enlevés par sa Sainteté, "des plaines de Megiddo, est de 2,800,020+x boisseaux de blé, outre eelui "qui fut coupé, pendant la marche, par l'armée de sa Sainteté ......

diatement, à cause d'un certain nombre de mots inconnus jusqu'à présent et désignant des objets de tribut rapportés d'Assyrie.

Malgré les grandes facunes qui interroupent, malheureusement, le toxte de cette eurieuse table statistique, que nons veuons d'examiner jusqu'ei, il est aisé de voir que les premières campagnes de Tothmosis III, de l'an 22, jusqu'à l'au 24 de son règne, furent dirigées courte les Assyriens. La puissance de ce peuple, composé d'une foule de petits royaumes comme celui de Babel et d'Assour, s'étendit jusqu'au cocur de Canaan. Cest là, à Migiddo, que le pharaon rencontra les forces des armées alliées de l'Asie de l'assient les forces des armées alliées de l'Asie de la prise de Megiddo est racontée dans la première partie de l'inscription de Karnac que nous venous de connaître.

La suite de ce récit historique est contenue dans les grands fragments appartenant auparavant, à la muraille de Karnac et conserves aujourfbui a Paris. Nous y joignons la traduction sauf les lacunes, qui eependant n'empéchent pas de recomaître les nouvelles campagnes entreprises par Tômois III et le grand noubre de butin et des tributs rapportés en Égypte.

"L'an 29, voici que sa Sainteté [se trouva dans le pays de Zâhi] pour "dévaster les villes hostiles en Iui, sur la ciuquième expédition vietorieuse. "Voici que sa Sainteté prit la forteresse de Ouâ......

"les dignitaires de cet ennemi du pays de Tounep: le roi de cette forte-"resse, 329 circoneis, 100 livres d'argent, 100 livres d'or, du lapis-lazuli, "du euivre, des vases d'airain, du fer. Voici qu'on eu chargea les vaisseaux

,,......

"40 [chariots] marquetés d'or sur argent et coloriés.

"L'au 31, le 3. Pachon, on rassembla les captures de sa Sainteté de "cette année. Les prises conduites de la forteresse Anroutou qui est, si-"tuée sur le bord du lac Nesrouna: 490 captifs vivants retournant..... "au fils de l'eunemi - . . . . . Ils furent équipés de toute sorte de muni-"tions pour la bouche et le bras. Voici que sa Sainteté prit la forteresse en "peu de temps et toutes ses choses furent connences captives. Les rois as-"syricus arrivaient pour saluer sa Sainteté. Cette année sa Sainteté..... "..... équipés de leurs numitions pour la bouche "et le bras: 104 boeufs, de 172 veaux, de taureaux, total 276; 4622 chè-"vres, 40 briques de fer de son pays, de l'étain ...... avec toute "sorte de bon bois de ce pays. Voici que chaque ville approcha de sa Sain-"teté pour rendre ses hommages par un grand nombre de pains, par du vin "de palmier, des parfums, du vin, du micl . . . . . ils sont établis sur le "régistre du palais royal; on n'en a pas rendu compte dans cette inscrip-"tion, pour ne pas rendre trop grand le récit, en indiquant ce qu'ils contri-"buaient dans cette place . . . . . . . boisseaux de blé et d'orge, des par"fums, du vin frais de palmier, des fruits (?) et toutes les choses délieieuses "du pays, qui sont enfermées au trésor, de même que le nombre des ou"vrages du pays de .....

"d'ebène, de vraies peaux de panthères,..... outre les vaisseaux charagés de toutes les choses de ce pays. Les tributs de Wâwâ (du Soudan) "furent rendus également.

"L'an 33, voiei que sa Sainteté se trouva en Assyrie.

le roi Thothmosis 1, voiei que sa Sainteté avança,
"prenaut les forteresses et dévastant les pays de cet ennemi de Mésopota"nie . . . . derrière lui, présentant sa face et marchant en santant comme
"les lions (?) au pays des chèvres. Voiei que les juments celles qui — . . .

¿las Sainteté établit une stèle] en Mésopotamie pour avoir élargi les fron-"tières de l'Égypte. Des pierres tirées des carrières furent apportées à sa "Sainteté du pays des Arabes (Pount) cet an, et 1,685 boisseaux de pierres "àn å, de l'or . . . . . . . . .

"114 veaux, x taureaux, total 519 bocufs, outre les vaisseaux chargés d'é-

"bonnes choses de ce pays et les tributs de cette place également.

".. bois, des chaises de bois kâm et de bois ses avec leurs marchepieds nainsi que 6 perches de tente marquetées d'airain et incrustées de pierres "précieuses, avec toute sorte de beau bois de ce pays. Les tributs des rois "d'Assyrie de cet an: des juments...... de l'industrie de pays ".... livres 6 onces, de l'argent, de l'or ..... du breccia, et des pierres "précicuses, des vases, . . . . . 8 briques de fer dans son pays et 11 briques "d'étain, 100 onces de conleurs, de l'ans, de la pierre verte, de (?) . . . . . 2,000 mines de vin doux de palmier et de vin frais de palmier, 508 mines "de vin, du bois zaga, des chariots, des bois ses, des bois kankatou et "toute sorte de bois de ce pays. Voici que toutes les villes (arrivèrent) à "sa Sainteté pour lui rendre hommage en toutes bonnes choses . . . . . de "grands bois de - . . . , de sa Sainteté. Les rois de la ville d'Asj cet an: "108 briques de fer, 2.040 livres de bitume, 5 briques d'étain, 2.200 nas "d'étain, 110 livres de Japis-Jazuli, de l'ébène, de l'ivoire...... "total 604. Des boeufs...... 170 taureaux (?), total 275, outre les vais-"seaux chargés d'ivoire, d'ébène et de tous les produits de ce pays. Les

"tributs de la terre de Kouś, les.... du pays de Wāwāt, x livres d'or "toutes les autres bonnes choses de ce pays; ainsi que les tributs de Wâ-"wat également.

"L'an 35 voici que sa Sainteté fut dans le pays de Zâhi sur la di-"xième expédition victorieuse et voici qu'il approcha de la forteresse d'Arou-"ană. Voici que ce vil ennemi avait rassemblé......

"des places extrêmes du monde. Un grand nombre ils [avancèrent] pour "combattre avec sa Sainteté. Alors sa Saintété se prépara [pour se battre] "avec eux et voici que l'armée de sa Sainteté fit — — — Voici que sa Sain-"teté prévalnt sur eux — la Mésopotamie — ils furent mis en dé-"route et vaincus l'un après l'autre devant sa Sainteté. Le compte du butin "pris par sa Sainteté elle-même sur ces peuples impires de Mésopotamie — ...

Nous terminons ici la traduction du récit historique des campagnes entreprises par Tothmosis III. Des parties que nous venons de connaître de cette curieuse inscription, il résulte que Tothmosis III avait élevé l'empire égyptien au comble de sa grandeur et de sa puissance. Nous voyons le pharaon attaoner, à plusieurs reprises, les peuples les plus puissants de l'Asie, tels que les Routen (les Assyriens) avec le nombre de sons-royaumes comme Assour, Babel, Ninive, Singara, comme les Remenen on Arméniens, les Zâhi ou Phéniciens, les Chetâ ou Héthiens et un grand nombre d'autres encore. Nons admirons les grands faits du pharaon, les victoires de ses armées, mais plus que tout cela, les nombreux tributs, et le riche butin en toute sorte de produits de l'industrie et de la nature, pris aux rois dominés et envoyés en Egypte tant par mer que par terre. Nous apprenons par la description des objets composant ce butin et énumérés par leur nombre et leur poids, une foule de curieux d'étails sur l'industrie de ces peuples sonnis de l'Asie centrale, qui font honneur à la civilisation de ec temps, 1,600 années avant l'ère chrétienne ou plus de 3,400 ans avant nos jours. Nous avons, de plus, l'occasion de vérifier la tradition des anciens selon laquelle les rois égyptiens érigaient, dans les pays soumis à leur domination, des stèles en souvenir de leurs victoires. Tothmosis III, comme l'inscription susdite le relate expressément, érigea sa stèle en Mésopotamie "pour avoir élargi les fontières de l'Égypte".

En nous tournant vers le sud, Tothnosis III y avait envoyé également ses armées qui rapportèrent un graud butin et les tributs des peuples habitant le Soudan. C'est aurtout l'or, l'ivoire et l'ébène, article, de luxe fort estimés de l'ancien monde, qui arrivaient en Égypte pour être déposés dans les tréors de l'hèbès.

Le même récit historique référant les campagnes de Tothmosis III, ainsi que quelques inscriptions découvertes sur des mouments épars, font voir que des flottes égyptiennes naviguaient déjà sur la Méditerranée, "la grande merdes inscriptions hiéroglyphiques, soit pour le trausport du butin asiatique en Egypte, soit pour attaquer les likes, et les côtes de t'Asie, et de l'Éurope. Ce sont principalement les habitants de l'île de Kefā ou les Cypriotes qui se trouvent mentionnés dans ese textes.

"Cost une race sans barbe, nous enseigne Mr. Birch là-dessus, dont la couleur ressemble à celle des Égyptiens eux-mêmes, mais dont la chevelure "est disposée en boucles crèpnes sur la tête, tandis qu'une masse tressée, rappelant la coiffure d'Horns, est pendante sur le côté droit. Ils sont vêtus d'un courte tunique analogue à la Senti égyptienne, servée autour de leurs rein ¿et ornée de bordures ou de raymes de condeurs variées. Leur chaussure consiste en cothurnes ou brodequius comme ceux des Étrusques, avec des ornements des mêmes couleurs et des mêmes dessins, et notamment la bordure grecupe ou mémadre.

"Les tributs qu'ils apportent, en paix, se composent principalement d'objets fabriquies avec des métauts précienx, de vascs décorés de têtes de gazelles, de rhytous, de larges cratives dont les bords sont inematés de grandes "fleurs bleues, des aiguières d'or et d'argent, d'autres sortes de eratives, des compes profondes, des vases de enivre, des lingots de lapis et d'or, une dent "d'éléphant et des espèces de chapelets ou colliers de pierreries. On n'y voit pass d'animaux.

Les campagnes entreprises de Tothmosis III commencèrent, Iran 22—28 de son règne, 1 ran la marche contre Megidolo et se terminèrent Iran 40, où la table statistique fait meution des tributs des rois assyriens. D'après les indications que les fragments du monument en question fournissent, nous avons dressé le tablean suivant des expéditions de Todhmosis III:

| esse                              | le tablea | n s | шv | ant | de | s e | ×μ | edu | non                              | s de Toth | mosis III:         |  |
|-----------------------------------|-----------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----------------------------------|-----------|--------------------|--|
| L'an du règne<br>de Tothmosis III |           |     |    |     |    |     |    |     | Expédition dirigée<br>contre les |           |                    |  |
|                                   |           |     |    |     |    |     |    |     |                                  |           |                    |  |
|                                   | 24        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | [2e]      |                    |  |
|                                   | 25        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | [Se]      |                    |  |
|                                   | 26        |     |    |     |    |     |    |     |                                  |           |                    |  |
|                                   | 27        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | [40]      |                    |  |
|                                   | 28        |     |    |     |    |     |    |     |                                  |           |                    |  |
|                                   | 29        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | . 50      | Zâh i (Phéniciens) |  |
|                                   | 30        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | . 6e      |                    |  |
|                                   | 31        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | [70]      | Routen             |  |
|                                   | 32        |     |    |     |    |     |    |     |                                  |           |                    |  |
|                                   | 33        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | [80]      | Routen             |  |
|                                   | 34        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | [90]      | Zâhi               |  |
|                                   | 35        |     |    |     |    |     |    |     |                                  | 100       | Zâhi               |  |
|                                   | 36        |     |    |     |    |     |    |     |                                  |           |                    |  |

| L'an du règne<br>de Tothmosis III | Expédition dirig |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------|--|--|--|
| 37                                | [110]            |  |  |  |
| 38                                | [12*]            |  |  |  |
| 39                                | 13. Routen       |  |  |  |
| 40                                | [14°?] Ronten    |  |  |  |

Le grand nombre de prisonniers appartenant surtout aux races du monde septentrional, et auencis en Égypte après chaque expédition heureuse, furent employés par le roi Tothmosis pour la construction de sanctuaires élevés à Thèbes en Thonneur du dieu Ammon, et en souvenir des victoires que ce dieu avait accordées au pharaon.

Une peinture très-entreuse, découverte sur les parois d'une chapelle funciare d'Abd-el-Qurna à Thèbes, nous montre ces prisonniers en plein travail, occupés de pétir la terre, d'en former des briques et de construire les murailles d'un temple d'Ammon. Des Égyptiens armés de bâtous surveillent es travail des étrançes, et des inserptions nous appreunent que ces par-

du temple | de | son père | Ammon.

Tonte eute seène, que nous venous de décrire et qui est reproduite sur June des planches accompagnant cet ouvrage, est un excellent eoumentaire pour l'histoire de la servitude des cufants d'Israel en Égypte. En regardant la peinture égyptienne, on reconnaîtra, tout de suite, la vérité de la description dounée par faunter du Peutateuper; Et les Égyptions faisaient servir les enfants d'Israel avec rigueur, tellement qu'ils leur rendirent la vie amère par une rude servitude, en les employant à faire du mortier, des briques, et toute sorte d'ouvrage qui se fui taux champs.\*

Ce que les capitis asistiques, conduits en Égypte à la suite des campagnes victorienses de Tothmosis III, sont forcés de faire vers l'an 1600 avant notre ère, se devait répéter à peu près deux cents aus plus tard, où les Julis traités, par les Égyptiens et leur constructions des eitadelles de Pichton et Râmsés, comme nous allosse le raconter plus amplement à l'histoire du dit pharaon.

La scène des captifs employés pour la construction d'un sanctuaire d'Ammon à Thèbes n'était qu'un acte particulier qui jouait avec plus ou moins d'étendue, dans toutes les parties de l'Égypte et de la Nubic. Les restes



n.

de temples qui convrent le sol égyptien et nubien et qui portent le nom de Tothmosi III, se rencontrent en aussi grand nombre, qu'il est naturel de penser que le roi avait employé, pour la construction de ces sanctuaires, la multitude des capitis de guerre.

Aussi cette hypothèse est-elle en harmonie avec les traditions des anciens, qui attribuent a roi Séconsis on Râms és II e eque les monuments et leurs inscriptions nous forcent de mettre sur le compte encore bien d'autres pharaons, comme Tothmosis III. Ces traditions nous apprennent que le roi sus-dit éleva un sanctuaire à la divinité principale de chaque (tilé égyptienne, fesant exécuter les travaux nécessaires seulement par les captifs, les Égyptiens étant exembts des services.

En commençant par le sud où l'empire égyptien s'étendit jusqu'à un pays situé probablement en Abyssinie et appelé, dans les inscriptions hiéroglyphiques, Kârou ou Kâlou, nous rencontrons en Nubie une série de monuments qui doivent leur origine à Tothmosis III. À Amada, il éleva au soleil un temple, de même que d'autres sanctuaires à Corte, à Tahnis, à Pselehis, à Semue et à Kommue. Les nombreuses inscriptions, gravées sur les pierres de ces temples, accompagnant les figures des divinités locales et du roi fondateur, vantent partout la grandeur de ce pharaon guerrier et puissant; sans cependant ajouter de faits historiques qui pourraient servir à éclaireir l'époque glorieuse du règne de Tothmosis III. Dans ee même pays "le prince d'Éthiopie" gonvernait et administrait le Soudan, au nom de son maître, le pharaon, fesant la guerre contre des peuplades révoltées, et imposant le tribut à celles qui venaient d'être soumises au sceptre du pharaon. Le gouverneur le plus connu du règne de Tothmosis est celui que les inscriptions citent sous le nom de Nâhi. Ce prince d'Éthiopie, résidant dans une des capitales de la Nubie, reçut, des chefs des nègres, les tributs réguliers qui consistaient surtout en or, ébène et ivoire. C'est ainsi, par exemple, qu'une inscription trouvée à Ellesieh fait mention "des tributs des pays du sud, en or, ébène et ivoire" envoyés par le prince-gouverneur d'Éthiopie Nâhi à son maître.

Sur Pile d'Eléphantine, le roi Tothmosis avait fait constraire, au dieu des cataractes Chnoum, un temple dont il ne reste plus que quelpues pierres détachées, et employées plus tard, pour la construction d'une muraille contre la force du fleuve. Une de ces pierres a acquis dernièrement une grande importance à cause d'une inscription qui s'y trouve gravée, et qui rapporte une date astronomique. On y lit très-clairement:

"Le 28° jour du mois Epiphi, jour de l'apparition de l'étoile Sopd (Sothis): fête."

L'illustre actronome Mr. Biot, à qui touse importance historique de cette dan na pu échapper, l'avait somiser, dans un travait fort instructif et sagace, an caleul astronomique. D'après lui cette apparition de l'étoile Sothis ou du Sirius avait en lieu l'an 1444 avant l'ère chrétienne. Cette date admise, Tothmois ayant régné de 1625 à 1577, notre chronologie de Tothmosis parait étre en grand désaceord avec la détermination astronomique. Mais nous devons remarquer que, d'après les observations de Mr. Lepsius, qui a fixé l'époque de Tothmosis de 1603 à 1565, le seulpteur égyptien, chargé de graver la date en question sur la pierre sus-dite, aurait commis une grave erreur, en ajoutant nuc troisième pette l'igne qui indiquerait, au fleu du second mois de la tétraménie de la chaleur, le troisième mois; ee qui changemit le mois d'Epiphi en Paoni. D'après le caleul de ce savant qui riaime pas à accorder trop de foi aux inscriptions publiques des anciens Égyptiens, l'apparition du Sirius aurait cu lieu alors 1580 ou 1574 ans avant notre ère, dafe qui est plus conforue à la chronologie manéthonieme.

Tothmosis III deva, de plus, des sanetuaires à Ombos, au dieu Sebet, à Esné, au dieu Chnoum, à Eileithia, à la déesse Sebnout et à Hermonthis, au dieu Menfou. Aneum de ces temples n'a pur resister aux attaques du temps et de la dévastation, et ec ne sont que quelques pierres, que le bon hazard a conservées, qui nous témoignent l'existence des temples de Tothmosis III dans les endroits précités.

De toutes les villes qui fureut embellies par Fordre du roi, c'était prinépalement la résidence des rois de la dix-huitime dynastic, Thèbes, qui fut agrandie par de vastes constructions. Sur le côté droit de Thèbes, Tothmosis fit élever une grande salle, soutenue par einquante-six pilers, en Thonneur do dien Ammon. Devant ectre salle, vers Fouest, d'autres compartiments communiquaient avec les cours, les chambres et les pylônes érigés par les devanciers de Tothmosis.

Au nord du grand temple d'Ammon de Karuae, le pharaon consaera au dieu Ptâh de Memphis un petit édifice. Sur l'autre côté de la même ville, à partir de Qournah et de l'Assasif jusqu'au groupe de temples connu aujourd'hui sous le nom de Médinet-Habou, une série de temples construits de pierres taillées et de briques formées et séchées couvrirent la plaine thébaine. Derrière eux de nombreux tombeaux situés dans la montague filyque, et datant de l'époque de Tothmosis III, rappellent, par leurs peintures, leurs ceulptures, de même que par leurs inscriptions, la mémoire du pharaon goserier. Ils nous font connaître les innueness circhesses des tributs et du butin

ramené pendant les campagnes glorienses contre les Asiatiques et les peuples du Soudan; ils nous montrent, en peinture coloriée, la forme et la nature des objets, et nous pouvous voir la balance publique chargée d'or pesant un poids de 36,692 livres. J'ai fait mention, ci-dessus, de curieuses peintures représentant des prisonniers occupés à la construction d'un temple d'Anunon. Le chef de ces constructions fut appelé Ponaå: nous connaissons aniourd'hui la chapelle funéraire de son tombeau, où les exacteurs et les commissaires de ces ouvrages lui rendent leurs hommages. Parmi les monuments les plus admirables, faits par l'ordre de Tothmosis III, nons devons citer les obélisques élevés au milieu des sanctuaires. D'après l'inscription trouvée dans le temple de l'Assasif, sur le côté ganche de la ville, le roi fit construire "denx grands obélisques d'une "hauteur de 108 aunes et dorés tout entiers." Ce sont indubitablement les mêmes qui furent confectionnés sons la corégence de la reine Hatason, et dont nous avons parlé plus hant. Un obélisque qui se trouve aujourd'hui à Constantinople, est, de même, du temps du troisième Tothmosis. Les inscriptions gravées sur ses quatre faces, rappellent, entre autres, les victoires remportées par le roi sur la Mésopotamie. Les limites de ses exploits et de ses expéditions son indiquées emphatiquement sur la face Est du monument. L'auteur de l'inscription y assure que "le seigneur de la victoire a châtié toute la "terre et sa frontière s'étendit de la montagne Aptâ (en Abyssinie) jusqu'aux "extrêmes demeures de la Mésopotamie."

Les temples des villes de Memphis et d'Héliopolis, dans la Basse-Égypte, ne furent pas oubliés par Tothmosis III. Des inscriptions gravées sur de grands bloes découverts à Matarieh (nom d'un village arabe indiquant la position de l'ancienne ville du soleil) rapportent que Tothmosis III avait embelli le temple de Rà, et une stèle, de l'an 47 de son règne, ajoute que le mème roi fit entoure le temple entire d'une muraille. L'existeuce d'un temple de Tothmosis III à Memphis est prouvée par les inscriptions des tombeaux d'Abousir et de Saq-qarah. Elles font parfois mention d'un temple du roi Tothmosis III, elles en citent les employées et leur service dans ce sanetuaire.

Nons ne pouvons point passer sous silence deux euricux monuments appartenant à l'épopue de Tothnonis et digues d'étre discuté à cause de leurs positions. Ce sont les deux stèles sculptées sur les rochers de la presqu'île du mont Sinat. La première, découverte à Onadi-Sughara, date de l'an 16 du règue simultand de Tothnonis III et de la reine Rémàsik à. L'autre, commençant par la date de l'an 25 du règue absolu de ce roi, est gravée sur le roe à Exbourt et-c'hadhen, en souverier d'une expédition moins belliqueuse que commerciele. Un hant fonctionaire, qui aimait son mattre, le roi\*, e'y rendi, étant devant ses guerriers pour conduire ce qui fut agréable an "roi, les produits des terres des dieux en cuivre." Notre personnage fut donc chargé du transport du cuivre exploité dans les mines de la "terre des dieux", comme l'inscription surnomme la presqu'ile, et conduit en Égypte sons la garde de soldate égypticus.

Nous finissons nos observations sur le règne de Tothmosis III par la remarque que l'épous evoyale du plazon s'appelait, selou les indications montmentales: Ĥátas (247) ou Ĥátasont, comme la reine corégente avec Tothmosis; cepcudant elle se distingue de certe demière par le surnom Râmert "amie du sole!" qui răpaprietu qu'à elle seule.

#### Aménophis II (1577 av. J. Chr.) Rå-åå-cheprou Amenhotep (248).

Après les graudes victoires remportées sur l'Asie par Tothmosis III; après la supérmatie que les Égyptiens cunient d'auquêrs au les peuples du nord, et sur le nombre de petits royaumes, composés de villes alfiées, la politique à suivre a les successeurs de Tothmosis III; fut tracée très -naturellement, par la frocte et par la sagese, les grands résultats des expéditions précédantes. Si les tributs, par exemple, que le roi Tothmosis III avait imposés aux Asiatiques, cessaient d'être livrés à la cour pharanoique, it fallait les exiger par une force majeure, en préparant de nouvelles expéditions militaires contre les révoltés. Lorsque le roi Aménophis II monta sur le trône de son père, il paraît en effet que les Asiatiques cherchiant à se soustraire au jong de la domination égyptienne. Cependant les efforts qu'ils firent pour arriver à ce but, et pour mainteuir l'ancieune liberté, ne furent pas favorisés par la fortune. Ce fit alors aux Égyptiens de dominer sur toute l'Asie contrale, si bien qu'un jour, les Assyriens y eurent le pouvoir politique jusqu'aux frontèes de l'Egypto.

Aménophis II chercha à conserver toutes les computes de son grand père Tothuosis III. Il marcha, en tête de son armée, centre des peuples révoltés en Mésopotamie; plusieurs inscriptions nous donneut quelques renseignements sur ces expéditions. Lorsque je fis mon premier séjour à Thèbes oil plabitai le temple de la décesse Ap et à Karnac, en examinnat tatentivement les pierres écrites à l'alentour du second pyloue du grand temple d'Ammon, je découvris mu stèle de granti brisée converte d'une longue inscription historique. Malgér l'absence du commencement de tottes les lignes, qui surtout eat fort à regretter, parce que nous ignorons la date, il est aisé à voir, que cette stèle fut posée en souvenir des vietores qu'Aménophis avait remportées en Asie, sur les labitants de la Mésopotamie. Ce roi guerrier y avait fait lui-même 18 Asiatiques prisonniers et pris 19 boenfs. Luction la plus brillante, pendant ses campagnes, fit cependant la prise de la forteresse de Ne nii (Xinive) dont les habitants, les hommes de même que les femmes, se montrèvent sur lear remparts de la forteresse, pour adresser leurs hommages à sa Sainteté. Une autre forteresse, dont le roi prond possession, est citée vers la fin de l'in-seription. Elle y porte le nom d'Akerii on d'Akourrii; nous ue pouvons pas préciser sa position, mais nous devons nous contenter de savoir, qu'elle fit partie de la Mésopotamie.

Une stèle trouvée dans le temple d'Amada, en Nubie, représente le roi, offrant mue libation aux dieux Hormachou et Ammon-rà. L'inscriptiou qui se trouve au bas de cette secue, qui se passe dans mue barque navigant sur le dos du ciel, dèbute par la date de la troisième aumée, du 15. Epiphi, du règue d'Aménophis III. Après avoir éuméré tous les titres du roi, et prodigué toutes ses louanges aux exploits et aux actions du pharaon, l'auteur de la stèle nous fait connaître, qu'Aménophis II avait cunbelli et agrandi le temple que Todunosis III avait ensurriat à tous ses péres divius. Ayant décrit les compartiments du temple qui appartiennent au règne d'Aménophis, et ayant détaillé les riches cadeaux accordés aux dieux, par le roi, il finit par nous dire ce qui suit:

"Voici que sa Saiutcté fit faire cette stèle et établir dans ce temple à l'endroit destiné pour le pharaon. Il fit grave le grand nom du seigneur des "deux mondos, fils du soleil, (Aménophis, chef divin d'Héliopolis) dans le "temple des pèves divins, après que sa Sainteté revint du pays des Routeu "supérieures, où il avait battu tous ses ennemis, pour élargir les frontières du "pays d'Égypte, dans sa première expédition glorieuse.

"Sa Sainteté revint remplissant de joie le oceur de son père Ammon, ea "lui-même, il avait massacri, de sa massue, sept rois qui étaient dans la ville "de Tachis. Il les avait jetés sur le devant de son vaisseau qui porte le nom: "Rà-âà-cheprou sur ne-tâti. Six de ces (rois) ennemis furent penduss en "face du rempart de Tablèse, de même que leurs mains.

"Voici que l'antre ennemi fut conduit, par eau, en Nubie où il fut pendu "à la muraille de la ville de Napata, pour que les nègres puissent voir ses vic-"toires durant à l'éternité parmi tontes les terres et tons les peuples du monde, "depuis qu'il prit possession des peuples du sud, et châtia les peuples du nord. Des tableaux belliqueux, sur un des pylones du sud, appartenant au tenque d'Amanon de Thiebes, des seulptures et des peintures sur les parois des chapelles funéraires, enfin, pluisieurs légendes hiéroglyphiques constatent ce fait, que la stèle d'Amada nous apprend d'une manière incontextable. A Abd-el-Qourrah, dans un toulleau, le jeune roi est asiss sur le sein de se nourriers les têtes et les dos de cinq peuples du sud et de quatre peuples du nord on Asiatiques lui servent d'escabeau pour les pieds. Dans un autre toutleau, le roi coffé des plus grands attribute de son pouvoir royal, est assis are son trône dont le piédestal est omé de cartouches créuelés renfermant les nous des peuples soumis à la couronne égyptienne. Nous y distinguous très -nettement les noms des Nabiens, des pasteurs asiatiques, des habitants de file de Chype et de la Mésoportanie. Done, Aménophis posséda et maintint également es que Tothmois III avait ainoit à l'empiré eryutien.

Aménophis continua les constructions de sanctuaires commencées par son père. Les temples d'Amada et de Kommine en sont les témoins.

### Tothmosis IV.

#### Rå-men-chepron Täuud-mes så-såou (249).

Nous possédons un nombre très-restreint de monuments qui fournissent des reuseignements historiques sur le règne de equatrième Columois. Cependant, il en est un qui, par sa grandeur et par sa renommée, surpasse le ouvrages de tous ses devanciers, à l'exception des rois constructeurs des prramides. L'ouvrage dont nous voulons parier, et qui doit son origine à Todimosis IV, n'est rien moins que le grand sphinx de Gizch, abou-'l-hol , le , père de la terreure "comme il est appelé par les Arabes.

L'origine de cette espèce de figure, le corps d'un lion avec la tête d'un homme, ne me paraît pas égrépieines. En vain on chercherait des sphinxes parmi les monuments de l'ancien empire, de même que l'hiéroglyphe repésente sur les monuments, des les commencement de la dix-l'unitiene dynastie, est un emblème de la divinité du aux idées des prêtres assyriens. Cette figure est mobileme de la dischifié de ser lations, que la guerre et le commerce fit naître entre les Égypte, par suite des relations, que la guerre et le commerce fit naître entre les Égyptiens et les Asiatiques. Or, cette figure est adoptée, avec une certaine préférence, par les Égyptiens qui consacraient aux sphinxes les places les plas honorables devant et dans leurs santenires. D'après leurs iléées, le sphinx est le roi régnant hi-même. Il a les traits du pharaon qui , sons cet emblème, est cemé dère le représentant de Dies sur la terre.

Le sphinx de Gizeh travaillé du roe naturel de la montagne libyque, a une longueur de 57 = 55 cm. 5. Devant la poitrine et entre les deux pattes étendues, il y a une stèle de 14 pieds anglais de hauteur. Elle n'est pas visible, ainsi que toutes les parties inférieures de la figure, à eause des sables qui les couvrent et il faut de grands travaux pour les déblayer. Le tableau qui est sculpté sur la partie supérieure de la stèle en question, représente deux y fois le roi Tothmosis adorant l'image du sphinx placé devant hii. Le sphinx porte le nom de Hor-m-achou, ec qui fournil Texplication du nom d'Armachi s douné par les Grees au grand sphinx de Gizelt. Une longue inscription, an dessous du dit tableau, commence par la date de Iran 1, le 19, Athyr du règne de Tothmosis IV. Parmi les titres qui suivent cette date, il faut remarquer cebui de "le sphinx vivant de Neberder (Usiris)". Le roi est done re-présenté comme l'image vivante de la divinité.

L'auteur de la stèle nous apprend ensuite, que le roi n'avait rien épargie pour embellir les villes du Delta: Héliopolis et Memphis, pour accomplir toutes les cérémouies preserties, pour construire des temples aux dieux et pour leur élever des figures. Après ce panégyrique, la beauté et la puissance du roi est décrite par les expressions hyperboliques fesant alluisions continnelles aux divinités. Vers la fin de la stèle, on reneontre le passage le plus enrieux le dieu sphinx y est introduit adressant la parole au roi. Voici la partie la plus importante de ce texte: "La Sainteté de ce bean dieu parle par sa propre "bouche, comme un père parle avec son enfant, dissuit: Regarde-moi, jette "Geoil sur moi, mon fils Tothmosis. Moi, ton pere Hormachon-Che pra-"Réa-Toum, je te donne la royauté (sur le trône d'Horus...)." Par malhem, est leures interrompent le texte suivant dont on ne peut reconnaître que le sens des phrases principales. Ainsi le sphinx hui promet: "le monde dans sa "largeur et sa longueur" et "de riches tributs de tous les peuples, et une longue "durée de vie de beaucoup d'aumées."

Vers la fin de la treizième ligne défruite, un examen attenifi permet de reconnaître les restes du nom Sárh portré par un des rois de la quatrième dynastie, fondateur de la deuxième pyramide qui est située derrière le sphinx. Il paratt donc, d'après extet indication, que l'exécution du sphinx n'était pas ans cohérence avec des mouments antérieurs et danta de l'époque de Sáfria.

Nous ne savons pas si les promesses faites par le dieu Hormaellou au roi, se sont réalisées effectivement. Ceptendant quelques unonunents épars nous témoignent que Tothmosis IV n'a pas été sans gloire. Il eut des guerres à soutenir contre des nègres révoltés, et l'allusion de quelques inscriptions qui le désignent comme le dompteur de l'Ethiopie, est constaté notamment par une stèle de l'an 7 de son règne. Dans Ille de Konosso, près de Philae, on a représenté le roi en dominateur des nègres. La victoire parait lui être accordée par les divinités nubiennes: Horus et Dadoun, sculptées devant le roi Tothmosis.

Il est probable que ce pharaon était voué spécialement au culte du dieu Rà, qui bientôt, comme nous allons l'exposer plus bas, fut élevé au plus haut rang de la religion égyptienne comme le seul et unique principe de tont ce qui existe. Un tel changement des idées, comme le culte du soleil que nous étudierons cidessous dans quelques-uns de ses détails des plus remarquables, ne pouvait pas entrer subitement dans l'esprit d'un roi réformateur. Il fut préparé au contraire par quelques rois philosophes qui finirent par se déclarer publiquement pour le service exclusif du soleil. Le sphinx de Gizeh consacré, comme l'image vivante du soleil, au dieu Rà et quels que soient encore les dénominations de cette divinité, par Tothmosis IV, n'est pas le seul document attestant la prédilection qui avait saisi le roi pour la vénération du soleil. En Nubie, le temple d'Amada avec ses inscriptions datant du règue de ce Tothmosis, sert de nouvelle preuve à notre opinion. Le roi y est désigné partout comme ami du dieu solaire et comme celui qui avait consacré le sanctuaire au dieu Rà-Atoum-Hormachon, le grand principe de la création d'après les doctrines modernes des prêtres égyptiens.

Après sa mort son fils Aménophis III, enfant de son épouse royale Moutemou a (250) monta sur le trône du pays d'Égypte.

Co souverain, après Tothmosis III un des rois les plus puissants de cette dynastie, est du nombre des pharaous dont le souvenir s'est conservé juagn'aux temps des Grees. Grâce à la statue résonante de Thèbes représentant ce roi il a offert à l'esprit grêce un des plus charmants sujets pour la poésie, c'est e roi Mennon qui saluait au lever du sofell, sa mère divine, Éos. Cependan avant d'entrer dans cette matière, qu'il nous soit permis de suivre les moniments qui nous racontent abondamment l'histoire du roi Aménophis III, qu'i nous font connaître ses graudes richesses et nous vantent le grand nombre des constructions dédiése par hi aux desses, et nous vantent le grand nombre des constructions dédiése par hi aux desses, a la constructions dédiése par hi aux desses.

Quelques inscriptions gravées sur de gros scarabées nons rappellent que sous son règne, l'empire égyptien s'étendit, au nord, jusqu'à la Mésopotamie et au sud, jusqu'au pays de Kârou. Sa grandeur n'avait done rien perdue, il était resté dans le même état où l'avaient élevé ses devanciers.

Nous possédons une série de monuments historiques qui nous font connaître, en forme de longues listes éthnographiques, le grand nombre de pays et de peuples étrangers, avec leurs subdivisions, appartenant au royaume égyptien et soumis au sceptre d'Aménophis III. Malgré la difficulté d'expliquer le riche nombre des nous étrangers, il est aisé de voir que l'extension de l'empire devait être telle que les inscriptions des searabées l'indiquent. Nous savons très-peu de chose des guerres entreprises par Aménophis contre le sud et le nord; sa tàche principale paraît avoir été de maintenir ce que les rois, ses devanciers, avaient conquis. Par cette raison, les inscriptions gravées sur des monuments publiques et privés parlent moins de ses guerres que des tributs apportés, de tous les pays du monde, en Égypte. Une stèle trouvée à Semneh fait cependant mention d'une grande razzia du roi contre des peuples révoltés du Soudan. Après avoir déterminé le pays d'Abhå où la scène s'est passée, par les mots: "commençant par la station de Beki et finissant par la station de "Târj, faisant une longueur de 52 a tour (mesure égyptienne)", l'auteur de la stèle énumère vers la fin de l'inscription par les termes suivants:

"Nombre des capitis faits par sa Sainteté dans le pays d'Abhā; nigres vivants: 150 têtes, gurçons 110 têtes, niegresses: 250 têtes, juece des "niegres: 55 têtes, leurs enfants: 175 têtes, total: 740 têtes vivantes; le "nombre des mains fut 312, de sorte que la somme totale, avec les têtes vivantes, monte au nombre de 1,052.\*

Cette expédition dont nous ignorous la date precise, parce que la partie sujérieure de la stèle en question a été rompue, est constatée du reste par d'autres inscriptions gravées sur les rochers dans le voisinage de IIIe de l'hilac. Ou y fait mention de victoires que le roi a remportées, l'an 5 de son règne, sur les neigres en Éthiopie. Cet événement avait lieu, selon l'inscription, pendant les premières exampagnes entreprises par le troisème Aménophis.

Le grand nombre des constructions, et la beauté des oeuvres exécutées par l'ordre de ce pharaon pour le calte des divinités de son pays, téniogneut la longue duré d'un règue paisible et heureux, un goût particulier et choisi et des subsides extraorlinaires. Alussi Aménophis III est-il du nombre des rois d'Égypte qui ont laissé le plus de monuments d'une perfection admirable de soulpture et d'architecture.

Une grande partie de ses constructions ne se sont pas conservées jusqu'à nos jours. Parmi celles qui ont échappé à la destruction générale et an sort

pitoyable des oeuvres humaines, il fant nommer en premier lieu les vastes ruines des monuments thébains.

Le temple de Louqsor, auquel les Arabes ont adossé leurs vilaines maisons, fut bâti par ce roi et consacré au culte du dicu Ammon. Dans une des chambres situées vers le sud, le spectateur sera satisfait en voyant de très-curieux tableaux représentant la naissance du roi. La mère du roi, Moutemoua, qui accouche de son fils Aménophis, est délivrée par des divinités qui lui procurent tous les soins des génies propiees. Dans les insemptions sans nombre qui décorent toutes les parties du temple et surtout, en grands et beaux caractères hiéroglyphiques, les faces des architraves, on vante les richesses et la grandeur du pharaon auquel "tous les peuples apportent leurs tributs, leurs "enfants, leurs chevanx, une masse d'argent, de fer et d'ivoire, sans que l'on "connaisse les routes conduisant à leurs pays." Très-souvent on y fait la remarque que "les rois étrangers arrivaient en Égypte sans l'avoir jamais "connuc". Dans d'autres parties, on prodigue au roi des lonanges flatteuses, pour avoir construit des temples à son père divin, pour avoir agrandi et élargi la ville de Thèbes et avoir remplacé d'ancien bâtiments fabriqués de briques par de solides constructions en pierre de grès. Sur le côté gauche de la même ville il y cut un grand temple dont on ne voit plus que quelques misérables débris, portant les légendes royales d'Aménophis III. Une stèle énorme gisant sur le dos, de même que les deux colosses gigantesques d'Aménophis en font partie. La grande inscription gravée sur la stèle, contient un curieux discours entre le roi, le dieu Ammon et les autres divinités de Thèbes, Après l'introduction officielle des titres et des noms du pharaon, on le fait parler au dieu, en lui mettant dans la bouche les paroles suivantes qui forment le commencement du discours:

"Viens, dien Aumon de Thèbes, pour que tu voies ton sanctuaire sur la "grande place du nome thébain dont les beautés sont pareilles aux Mā-"noun (?). Quaud tu as parcouru le firmament, rejoins-toi avec lui et "quand tu te lèves à l'horizon du ciel, illumine-le par l'or de ta face."

Après cette invocation adressée au dien suprème de Thèbes, le roi vante la perfection du sanctuaire d'Ammon, en énumérant tout ce qu'il avait institué pour le culte du dieu,

La réponse du dernier débute par ces paroles:

"Viens, mon fils Aménophis, car j'ai entendu ta parole et j'ai vu ton monument magnifique, moi, qui suis tou père et qui t'a créé dans tes perfections. • Après, il lui fait les promesses officielles, pour ainsi dire, qui consistaient à accorder, à l'auteur de ces monuments, une durée de vie de millions d'années.

La troisième harangue prononcée par les divinités de Thèbes, en présence de leur père Ammon, ne contient que de pareilles promesses envers le roi, en récompense du bel édifice qu'il a érigé en leur honneur.

Les deux grands colosses qui s'élèvent aujourd'hui du milieu de la plaine thébaine touchée déjà par l'inondation du fleuve, et que les Arabes de nos jours appellent Samma et Tamma, appartenaient, comme je l'ai observé cidessus, aux constructions de l'Aménophion. Formés d'une seule pierre de grès brèche placés sur des bases de la même matière, ils représentent le pharaon Aménophis III assis sur son trône, les mains reposant sur ses génoux. La partie antérieure du trône de chaque colosse est décorée des statues de la mère et de l'épouse royale d'Aménophis III. Le colosse du nord est celui que les Grecs connaissaient sous le nom de la statue vocale de Memnon. Il est couvert d'un grand nombre d'inscriptions de voyageurs de l'autiquité qui prétendent avoir entendu une voix sonore sortir de la bouche du colosse, au lever du soleil. La partie supérieure de ce colosse fut renversé par un tremblement de terre qui eut lieu l'an 27 avant notre ère. Les souvenirs écrits des Grecs et des Romains qui mirent leurs noms sur la pierre, sont plus modernes que cette date, et les certificats du Memnon vocale finissent sous le règne de Septime-Sévère qui fit restaurer la partie détruite, par de petits bloes composés à l'instar d'une muraille consistant de briques aecolées.

L'histoire mythique du colosse vocal est donc assex moderne. Les Égypteins eux mêmes n'eu savaient rien et, ainsi que Champollion l'a remarqué à juste titre, l'assertion de Pausanias so trouve complètement justifiée que ce colosse, au dire des Thébains, n'était nullement l'image du Memnon des Greca, mais bien celle d'un homme du pays, nommé Ph - Am énoph.

Panti le grand nombre de monuments qui firrent exécutés du vivant un oi Aménophis III, on qui furent ajoutés aux constructions plus anciennes, nous devons appeler l'attention du lecteur sur deux sanctuaires. L'un est le temple du dieu Chnoum, élevé sur l'île d'Éléphantine, lequel a disparu par la barbarie des habitants qui en ont employé les pierres à construire des édifices publiques À Assouan. A en juger d'après les dessins que la commission française a publiés, dans l'ouvrage de la Description de l'Égypte, le temple de Chnoum fut d'une simplicité et d'une beauté ravissante. Tel est lo jugement de tous ceux qui se sont occupés de l'ancienne architecture.

L'autre temple dont je vais parler, est érigé à Soleb en Nubie. Nous

lui assignons iei une place, à eause du eulte particulier que le roi Aménophis se créa à lui-même. Chose incroyable! ce roi éleva un sanctuaire dans la dite contrée "à son image vivante sur la terre". Cette image divinisée fut adorée comme les autres divinités du pays.

La prédilection que le roi Aménophis III, le fameux Mennon des Grees, avait, en grand bàtisseur, pour l'exécution de toute sorte de constructions et le soin qu'il prodigua à la perfection de l'architecture et de la sculpture monumentale, est prouvée finalement par deux inscriptions gravées en forme de stèles sur le roc des carrières de Tours, dans le voisinage du Caire. Ces deux stèles dont l'une date de la première année de son règne, l'autre de la deuxième, nous annoncent dans le style stéreotype de ce genre d'inscriptions publiques, que le roi avait ouvert de nouvelles carrières pour en tirer des pierres qui devaient servir à la construction de nouveaux temples et à la restauration de ceux qui en avaient besoin.

Aussi la presqu'île du Sinaï contient-elle un souvenir du nom d'Aménophis III sur une stèle datant de l'an 36 de son règne, et gravée sur les rochers de Sarbout-el-Chadem.

L'épouse du roi, Tij (252), n'était pas du sang, ni de la famille royale. D'après l'inscription identique gravée sur plusieurs scarabées de pierre dure, le père de la reine s'appelait Jouaâ, la mère Touaâ.

Les monuments nous font connaître plusieurs princes d'Éthiopie gouverneurs du Soudan. Les inscriptions nomment le plus souvent les deux princes Merjou-mes et Houj; comme leurs successeurs, apparaissent les deux autres: Amenhotep et Tâuudmes.

## Temps de la réformation religieuse.

Après la mort d'Amenophis III, selon les listes des rois légitimes, sculptées sur plusieurs monuments, le roi Horemheb, monta sur le trône de l'Égypte. En examinant attentivement les textes, l'investigateur découvrira cependant qu'il y avait, entre Amenophis III et le susdit pharaon floremheb, une petite série de rois qui, par des raisons que nous allons exposer au lecteur, ne firent pas censés être légitimes selon les historiens égyptiens.

D'alord, Aménophir III avait hissé un fils, appelé comme le père Amenhote p (288), bértière de la couronne égyptienne. Au commencement de son règne il s'appelait Amenhote p IV (1809—1497 av. J. Chr.). Avant de monter sur le trône de son père, il s'était voué au culte du dien solaire dont if fit d'abord petre. Arrivé à la reyauté il commença à faire des réformes inouies. Il établit le culte du disque solaire ou du dieu unique Aten, à l'exception de toutes les autres divinités. Il poursuivit, avec un fanatisme sans pareil les autres cultes en poussant son ardeur si loin qu'il changea son propre nom, à cause de la présence de celui du dieu Ammon, en Chon-n-aten (255) qui signifie "splendeur du disque solaire", et qu'il fit marteler, sur les monuments existants, les noms de toutes les divinités excepté celui du dieu Rà. Il détruisit même les cartouches royaux de ses ancêtres, à cause du nom d'Ammon dans la composition Amen-hotep, en mettant à leur place le nom officiel. Cela explique la présence du double nom officiel qui existe sur plusieurs monuments et qui est due uniquement aux réformes du roi Aménophis IV. Le culte du dieu Rà, sous sa forme plus spéciale Aten, qu'on a voulu comparer avec Adonis des religions asiatiques, se transporta de Thèbes, l'ancienne résidence de cette dynastie, dans la nouvelle capitale que le roi, serviteur du soleil, avait fondé dans la Mo venne-Égypte sur le district appelé aujourd'hui El-Amarna. Mr. Lepsius, à qui la science doit les recherches les plus complètes et les plus instructives, au sujet de la nouvelle religion introduite en Égypte par le roi en question, ainsi que sur l'emplacement de la nouvelle résidence de Choun-aten, a découvert les vastes ruines de la ville coupée par de longues rues, formées par un grand nombre de maisons. Parmi les constructions publiques il put reconnaître, entre autres, le plan' du temple principal du dieu Rå, avec deux vestibules et trois couples de pylônes situés au milieu de la résidence.

De toute la splendeur qui se développait, malgré la courte durée, à la cour du ori réformateur, les tombeaux de ses employés, tailiés dans le roe de la montagne voisine, nous offrent le tableau le plus intéressant. Nous y voyons la vie publique et privée du pharaon et de sa famille vordes par tout au culte du, disque solaire, vivant.\* Les temples et les palais de la nouvelle résidence témoignent la plus grande magnificence du style et de décoration. La cour pharaonique présente des offrandes à son dieu qui plane au-dessus de la seène. Les rayous du soleil qui se terminent par des mains, répandent la vie sur la création. Parmi le riche nombre d'offrandes, les fleurs occupent le premier rang. Elles décorent toutes les parties des temples du soleil, et elles se voient dans les mains des membres pleins d'idées poétiques sont adressés au soleil et chantés par les chanteurs qui les accompagnent de leurs harpes. On y rend gloire au dieu supréme qui, par son apparition l'Alube du jour, on y rend gloire au dieu supréme qui, par son apparâtion l'Alube du jour,

réjonit toutes les créatures. Les quadrupèdes quittant l'eurs couches machent sur leurs picès, les oiseaux dans leurs nils «Vièvent avec jois, leuraules s'étendent, allant dans la spleudeur du disque «olaire», "c'est aiusi que s'exprime un de ces hymnes. Il paraît, d'après les tableaux dans les distombeaux, que le chant oceupiat un rôle principale dans le entite du disque solaire. Il y avait des chanteurs et des chanteurses, Parmi ces dernières une jeune femme, appelée Senourou, se fait remarquer par une louange qu'êle adresse au disque solaire. Elle la commence par les paroles suivantes; ¿Gloire à toi! [reigneur des années], créateur des mois, faiseur des jours, compteur des heures;

Il est très-curieux à voir que toute la cour pharaonique, comme elle se présente dans les dessins des tombeaux de Tel-el-Amarna, offre des partienlarités que nous ne voyons que dans ees tableaux. Le roi, les membres de sa famille, les grands fonctionnaires, les guerriers, enfin toute la population de la nouvelle résidence ont presque l'aspect d'une race étrangère, surtout dans leurs physionomies, d'une laideur effrayante, qui rappelleut les traits des eunuques de l'Égypte moderne. Serait-ce véritablement une race étrangère qui avait introduit le culte du dieu A ten, sous la protection d'Aménophis IV, ou une phantaisie assez singulière avait-elle pris à ce roi de se faire représenter lui-même, et toute sa cour d'une manière aussi affreuse? Nous n'en savons rien et l'histoire u'a laissé aueune trace pour décider cette question. Le dos courbé des Égyptiens, devant leur roi, les attitudes presque ridieules, qu'ils montrent en présense de la famille royale, nous font reconnaître facilement, que les serviteurs du soleil étaient des hommes de courtoisie et d'étiquette assez cérémonielle, peut-être même des flatteurs qui crovaient plaire au réformateur en adoptant ses idées théologiques. Car n'est-il pas surprenant que ces mêmes hommes qui s'étaient montrés les amis les plus zélés du nouveau dien, après la chute des rois censés illégitimes par les annslistes égyptiens, aient pu abandonner si tôt le culte de la divinité dont les temples furent détruits peu de temps après? Tant qu'ils trouvaient, au service de ces rois, des récompenses royales que les monuments nous témoignent par des tableaux représentant les riches colliers d'or, et d'autres cadeaux de ce geure, donnés aux hauts fonctionnaires de la cour, ils restaient fidèles aux nonveaux principes de la religion.

Il paraît que la mère du roi, la reine Tij, avait une grande influence sur le roi et la nouvelle religion qui venait de changer tout-à-fait les anciennes doctrines de la mythologie égyptienne. Dans les mêmes tableaux qui nous enseignent, si visiblement, les seènes qui se passent à la cour pharaonique, elle est représentée d'une manière distinguée. Selon les inscriptions, elle avait, dans la nouvelle résidence, son palais et ses employés particuliers.

Malgré les innovations qui devaient occuper entièrement l'esprit du roi, et qui devaient diriger toute son attenion sur les affaires intérieures, les monuments nous font voir une certaine force militaire, qui permit au réformateur de maintenir intact l'état des provinces récemment conquises par ses ateux. On y mentionne dans les inscriptions les tributs apportés d'Éthiopie et des pays asiatiques (notamment de Xălon) ainsi que ceux des peuples qui habitaient les centrées s'uties vers l'onces et l'Est de l'Egypte. On fait même mention des iles de la Méditerrance et les seulptures nons montrent des prisonniers de guerre appartenant aux races principales du monde ancien. Des Asiatiques, des nègres et des L'hypeus paraissent comme mercenaires paruit les troupes du roi.

Le pouvoir royal que le pluarson exerça sur toute l'Égypte et les provinces dépendantes, est temoigné par des constructions qu'il fit faire à Soleb, en Éthiopie. Le changement de la résidence ne force pas à supposer qu'il ait été chassé da Thèbes par des rois légitimes, puisqu'il y a des preuves évidentes de son séjour à Thèbes. A Sibilis, une inscription du commencement de son règne a été gravée pour aumoncer aux hommes postérieurs, que le roi avait tiré des pierres des carrières de Sibilis, pour élever, à Thèbes, un obélisque au dien Hormachou, et les pierres dout une grande parie ont été employées pour la construction des pylônes du grand temple d'Ammon érigés par Horemfiels, appartensieut à un sanctuaire qu'Aménophis IV coussers à Thèbes à son dien et oui fint dértuit plus tard par le roi I dorus.

Le roi qui avait engendré avec son épouse royale Nefert-Jonti (234), on comme elle est appelée à Amaria: Nefron-aten Nefert-Jonti (356), un grand nombre de princesses, no paraît pas avoir eu de fils qui pussent lui succéder sur le trône égyptien. C'est ainsi que nous voyons le trône occupé par un de ses bants employés, nommé Aj on Afjon sur les monuments. Sons Aménophis IV il portait les titres de flabellifère à la gauche du roi, préposé à toutes les cavales de sa Sainteté, serbe royale de la justice. Arrivé au trône il adopta le nom officiel Rà-eheper-ehepron a r-más (237) et le nom de famille neter-atef Aijon háq-neter-25m. Le peu de monuments qui apartiement à l'époque de ce roi, ne continnent pas les matériaux nécessaires à reconstruire un tableau historique des événemeuts qui se sont passés sons Aijon. Le fait le plus important, qui résulte uéanmoins du petit nombre des documents contemporains, écst que lex-servieur du dieu Aten avait cessé de continuer les innovations dangereuses de la religiou. Sur les monuments qui datent de son règne, comme daus les inscriptions des stèles de Panopolis et dans les sculptures de Schattani, en Nuble, les aociennes divinités du pays, y compris le dieu Ammon de Thèbes, reparaissent honorées du roi et sans aueun vestige de persécution.

Ce rei qui avait réginé, sebon les dates monumentales, au moins plus de quatre ans, et qui avait investi un certain På on r comme prince d'Éthiopie ou gouverneur du Soudan, fit son tounbeau dans la vallée de Biban-el molouk, dans les montagness libyques à l'ouest de Thèbes. Son tombeau creusé dans le roe et orné de seulputres et d'inscriptions, y fit partie du nombre des sépultures des rois thébains des dix-lutitéme, dix-neuvième et vingrême dynasties. Ses noms y son martélés dans chaque endorio this fireute seulphés, à cause de son droit illégitime à la couronne de l'Égypte, quoique sou sarcophage les ait conservés dans quelphes parties. Comme la plupart des tombes royales, celle du roi d'àjou, qui se trouve dans la partie la plus reculée de la vallée finéraire, n'est-elle pas achevée à cause du peu de temps que ce pharuon a réginé.

Outre le roi A  $\hat{a}$  jo u, les monuments nous font connaître encore deux rois illégitimes, dont voici les nous ainsi que ceux de leurs épouses:

- Rå-cheprou neb Amen-tout-åneli håq-An-res (259) et la reine Amen-ånch-nes (260).
- Rå-ånch-cheprou Rå-såå-kå-cheprou (261) et la reine Aten-mert.

Le premier dout le nom de famille est A men-tout-ânch on peut-être Tout-ânch-amen (fimage vivante du dien Ammon) et qui porte le titre de hâq-An res, prince d'Hernouthis, est illustré par un des plus beaux tableaux existant en Égypte. Des peintures, mises sur les parois d'une chapelle flut-énire thébaine, représentent er oi assis sur son trône au moment oh les Assyriers et les nègres viennent lui offire humblement leur tributs. Les tributs des Ron ien ou Assyriens consistent en vases d'or et d'argent, travaillés avec beau-oup d'art et de goût, en précieux minéraux, en hectraux, en lions, en peaux de panthères et en d'autres productions de la Mésopotamie. Tous ces tributs sont apportés par les chefs des Assyriens, richement habiliés et accompagnés de leurs esclaves de race blanche. La seène est décrite dans les termes suivants:

"L'arrivée des tributs, au seigneur des deux mondes, que les vils Assyriens "offrent (couduits) par le hérant royal dans tous les pays, le prince d'Éthio-"pie et gouverneur des pays méridionaux Aménophis." Une inscription tracée au-dessus des Assyriens, s'énonce ainsi:

"Ces grands chefs de l'Assyrie supérieure qui ne comaissaient pas le pays «D'Égypte depuis le règne du dien, ils demandent la paix de sa Saineté, "cisant: accorde nous les grâces de tes dons. Indicibles sont tes victoires "et il n'existe pas d'ennemi daus ton temps. Tout le monde est en paix."

Auprès des tributs le peintre a tracé l'inscription suivante:

"Les vases, du meilleur choix de leur pays, d'argeut, d'or, de lapis-lazuli, "de cuivre et de belles pierres précieuses."

Les tributs qui arrivaient à Thèbes, en barques flottant sur le Nil et conduits par les nègres, sont beaucoup plus riches et plus nombreux. L'inscription qui suit, indique leur arrivée de la manière suivante:

"Voici l'arrivée, d'Éthiopie, de ces beaux tributs du meilleur choix des pays "du Soudan et l'abordage à Thèbes — par le prince d'Éthiopie IIoujou."

Luc grande ambassado de nêgres, à pean noire et brune, avec leur réine est sortie de ces barques chargées en abondance de produits et d'articles du luxe et de findustrie du Soudan (no y distingue, par exemple, des boeufs, des chevaux, du blo). La reine est trataée par des boeufs sur un chariot richement décoré. Les princes et les chefs des nègres se prostermant humblement devant le plaron, leur maître, lui présentant ce qu'ils viennent d'apporter de leurs pays.

S'il est permis de porter un jugement sur l'industrie du Soudan, d'après es dessins des tributs du Sud, l'art y avait déjà atteint une certaine hauteur, malgré la particulairité du goût, qu'on a beau chercher aujourd'hui dans ces mêmes régions. Abstraction faite du riche nombre de vases contenant les métaux précieux et les piercreise; les vases et d'autres objets d'or, quelquefois d'une invention phantastique, les ustentensiles domestiques, les chariots, les armes, les navires, tout cela ensemble nous fait reconnaître, que la civilia-ciu égyptiene avait porté déjs ses fruits sur les barbares, qui commençaieut à dévélopper une industrie particulière et un goût pour des objets d'art, qui fait honneur à la race des nègres gloss, à toutes les époques et si injustement, incapable d'efforts sur le terrain do l'esprit et le génie prédominent.

Le règue de Toutànchamen, suivant cette scène, fut donc leureux et le pouvoir que le rois exerçait sur les anciennes conquêtes, en pleine vigueur. Nous regrettons de ne pas avoir d'autres monuments contemporains qui permettraient d'étudier, plus en détail, l'histoire du pharaon.

Quant au quatrième roi illégitime que nous avons cité ci-dessus, nous ne saurions rien de son existence, si le hazard n'avait pas conservé ses noms, ainsi que celui de son épouse, fille du roi Puritain Chounaten.

#### Le roi Horus (1476-1464 av. J. Chr.).

Rå-ser-cheprou-sept-n-rå Mer-en-amen-Horemheb (263).

Après un interrègue de quatter rois illégitimes, embrassant la durée de trente-trois années, le roi Horem et monta sur le trône égyptien. Nous ignorons le degré de paeraté qui liait ce roi avec ces devauciers légitimes: mais il est hors de doute qu'il n'appartenait qu'à leur famille. Son premier soin tit d'Enacer tous les souvenirs des rois illégitimes. Il détruist toutes les constructions que ces rois, et notamment le réformateur Ch ou nat eu, avaient érigées à Thèbes, en se servant des pierres détachées pour ses propres oeuvres. Le quartième prôtone, aus and agrant tenple d'Aumon de Karne, bûti par Horem he bou, comme ce roi est appéé dans les listes manéthonieunes, Hous, donne la preuve irrécusable de notre assertion. Les monuments thébains furent exécutés par le roi en Honneur de la triade de Thèbes. Ils nois montrent partout la plus grande vénération du roi pour la tête de cette triade divine, le dien Aumon.

A Silailis, dans le voisinage des carrières de pierre de grès, une série de monuments nous permet de reconsaltre comme leur auteur, le roi Horen heb. Le plus instructif est le grand spéos avec des sculptures sur la paroi ouest représentant la campagne victorieuse du roi contre les Éthiopiens. Nous en donnerons la description avec les paroles de Champolilon:

Le phamon y est représenté débout, la luche d'armes sur l'épaule, receaut d'Ammon-Rà l'emblème de la vie divine, et le don de subjuguer le Nord et de vaincre le Midi. Au-dessous sont des Éthiopiens, les uns renversés, d'autres levant des mains suppliantes devant un chef égyptien, qui leur reproche, daus la légende, d'avoir ferai leur cocur à la prutience, et de u'avoir pas écouté lorsqu'on leur dissait: "Voici que le lion s'approche de la terre «d'Ethiopie (Kousel)». Ce lion-là était le roi Horus, qui fit la conquête (9) de l'Éthiopie, et dout le triombe est retrates sur les bas-relifes viavants.

Le roi vainqueur est porté, par des chefs militaires, sur un riche pialanquin, aecompagué de flabelliferes. Des serviteurs préparent le chemin que le cortége doit parcourir; à la suite du pharaon vienneut des guerriers conduisant des chefs capitis; d'autres soldats, le bouclier sur l'épaule, sout en marche, précédés d'un trompette; un groupe de fonctionnaires égyptiens, sacerdotaux et civils, reçoit le roi et lui reud ses hommages.

La légende hiéroglyphique qui accompagne cette scène, s'énonce aiusi; "Le dieu gracieux revient après avoir soumis les grands de tous les

, peuples. Son arc est dans sa maiu, comme celui du seigneur de la Thé-, baïde, le roi puissant, le glorieux, conduisant les chefs du vil pâys d'Éthio-, pie. — Sa Saiuteté revient d'Éthiopie avec le butiu qu'il a pris par force, . comme son père Aumon le lui avait ordonné.

Les pauvres nègres captifs poussent des acclamations et adressent au pharaon le pauégyrique suivant:

- "Abaisse ta face!
- "Roi d'Égypte
- "Soleil des neufs peuples!
- "Grand est ton nom
- "Au pays d'Éthiopie,
- "Et tes eris de guerre
- "Dans ses places.
- "Ta vaillance, ò toi, bon roi!
- "A défait les peuples.
- "A defait les penpi
- "C'est mon soleil."

Les campagnes entreprises par le roi Îl orem heb contre l'Éthiopie, sont determinées, en quelque sorte, par un tableau existant dans un tombeau de Qourna, lequel représente des tributs arrivés du Soudan, au temps du dit pharaon. La légende s'exprime simplement ainsi:

"Réception de l'argent, de l'or, de l'ivoire et de l'ébène dans le trésor."

Les monuments qui existent encore du règne d'Ĥoremheb sont religieux, et sans aucun renseignement historique. Ils semblent prouver ee que Manéthon (dans un extrait conservé par Josèphe) raconte, à cette occasion, que le roi Horns s'occupait de voir les dieux.

Nous terminons, ici, l'histoire du roi Horus par la remarque que son épouse royale portait le nom Mont-ne çent (264).

## CHAPITRE VIII.

#### ROIS DE LA DIX-NEUVIÈME DYNASTIE.

Les reneignements monumentaux, qui nons ont permis de composer le nabean historique des événements principaux de la dix.-huitième dynastie, nous out fait commitre une génération de rois guerriers et puissants qui, par le grand nombre et par l'étendue de leurs conquêtes, avaient su obtenir la suprémaies sur le moude entier.

Il a vaient élevé le pays d'Égypte au comble de sa grandeur, ils avaient listeré le nom égyptein jusqu'aux extrèmes limites de l'Orbis terrarum. Les riches tribute qui furent amasés dans les trésons de leur résidence, Thèbes, leur permirent d'exécuter des ouvrages gigantesques en magnifiques qui, encor de nos jours, dans leur état de destruction, attirent l'attention du monde civilisé. Thèbes était devenue en effet, conformément aux inscriptions gravées sur les monuments, la dominatrice du monde cutier. Ceté de la que les pharaous envoyaient, par des hérauts, leurs ordres à toutes les parties de leurs vastes complétes, et les rois étrangers y affainent pour reudre leurs humbles hommages aux rois de la llaute et de la Basse-Égypte. Les arts, l'industrie, le commerce trouvaient leur centre à Thèbes. La gloire de cette espi-tate fut fondée à jamais, et ce n'est pas la moindre preuve de la renommée qu'elle jouissait dans le monde antique que le premier poète gree lui a assigné une place houverable dans ses chants.

Nous avious remarqué que, vers la fin de la dynastie précédente, des coubles intériers, causés par des innovations religieuses et des sustrations de la part de rois illégitimes, avaient hissé une certaine faiblesse, suite naturelle des évienments de la politique intérieure. Cet état de désorbre devait influte bientés rui la politique de dehors, et provoquer des mouvements, menaçant la possession permanente des pays conquis à la domination égyptienne.

En poursuivant l'étude des monuments, nous observerons qu'en effet la

puissance égyptienne avait éprouvée un choc dont les conséquences ne se fireut pas attendre longtemps. Les mêmes peuples qui, sur les momments que nous venous de counsaire, venaient se prosterner et faire des courbettes devant les pharaous, se soulevèrent unaniment, de sorte que les novelles dyuasties rois égyptiens voyaient partout les alliances d'emenuis reloutables. En tête de ces confédérations, nous voyons se placer un peuple assez obseur jusque-la, applé Ché if a per les incerpitons égyptiences, les litethiens de la Bible. L'Assyrie leur avait cédé le rang. Les habitants de la Mésopotamie, après avoir passé par toutes les phases d'une domination sévère et dure, de la part de leurs matres égyptiens, se trouvisait rellement affaits que les fléchiens, peuple fort avancé dans la civilisation antique, obtinrent facilement la suprématie pormi les allés saistiques.

Avant d'entrer dans les détails de l'histoire de ce temps, qu'il me soit permis de moceuper de l'ateul des pharaons de la dix-neuvieme dynastie et de dire ce que le peu de momments, provenant de sou temps, nous a fourni en matériaux historiques.

## Ramsès I (1464—1458 av. J. Chr.) Rà-men-pehonti Ramessou (265).

Quioque nous n'ayons pas d'indications précises, sur les monuments égyptiens, qui pnissent nous fournir sa généalogie, et la cohérence de sa génération avec les rois de la dynastie précédente, il u'est pas douteux que ce pharaon ne fût lié, par une proche parenté, avec la maison royale qui lui avait laissé le trône. Il paralt même qu'il fut roi par son mariage avec une fille royale héréditaire.

La courte durée de son règne explique facilement le petit nombre de mamments que nous possédons de son époque. Parmi eux il faut mettre en première ligne une stèle de l'an 2 de son règne trouvée à Onadi-Halfa, et son tombean à Biban-el-molouk. L'inscription gravée sur la stèle nous appereul en Rameis dans l'endroit mibre appelé Behui, avait fondé un sanctuaire an dieu ithyphallique Hor-Min et qu'il fit constraire, aune prison remplie d'esclaves males et femelles capits de sa Sainteté\*. Donc, il dut avoir entre pris des guerres. Quoique nous ne possédions anenen indication monumentale sur l'activité guerrière du roi, il résulte néanmoins du traité, que son petit-fils Ramès II conclut avec le roi héthieux Chetàsăr, et que nous étudierons plus bas, que Ramès était en querre contre les Assinjues. Par des raisons

que nous ignorons, il avait également fait un traité avec le roi des Héthiens Septoulon, son contemporain.

Son tombeau, à Bilan-el-unoloné, appartient au nombre de ceux qui ni mirent pas achevés à la mort de leur future hôte. Dans les seulptures qui ornent les parois de la salle souterraine, il est représenté en adoration devant les divinités finéraires, maîtres de temps infinis. Dans une des sécines principales eroi définit, coudnit par "Toum, le seigneur d'Héliopolis, le grand dien, le maître du ciel, le premier de la terre," et par "Nit, la grande miere, la maîtres du ciel et la reine des divinités, se présente au juge suprême des morts, Osiris des enfers. Le roi adresse la parole suivante à son juge; de suis veun chez toi, seigneur des dieux, grand dieu, maître du ciel.\* To mou lui promet "Tappatition du soleil au ciel, et que tu sois comme lui" et Nit: "Je faccorde le trône d'Osiris et que tu le possèdes à troipurs. —

Après la mort de Ramsès I, le règne fut transporté à son grand fils:

Avec hi une nouvelle êre de gloire et de prospérité s'ouvre pour l'Égypte qui avait languit assez longtemps sous l'influence funcete de temps d'inactivité et de troubles. Une foule de monuments exécutés sons son règne et distingués par le plus bean style d'architecture et de semptaire, révélent à la postérité curieuse les pages brillantes de son histoire.

Paraii le nombre de constructions que le plaraon Sétj I fit exécuter sur le côté droit de Thèbes, la grande salle du temple d'Ammon de Karnaco occupe la première place. Les murailles extérieures, sintées vers le nord et l'angle Est, sont couvertes de riches sculptures représentant des scènes belliqueuses qui se rapportent aux expéditions militaires et aux batailles du roi. Dans leur description nous suivrous fordre proposé dans nos, Réischerichten.

Premier tablean. Le roi se trouve au pays des Remenen (Arméniens) et des Routen (Assyriens). Les ennemis forcés de couper le bois de leurs forêts, comme il semble, pour la construction de navires, haranguent le pharaon ainsi:

"Les grands chefs des Arméniens disent, en adorant le seigneur d'Égypte, "et pour glorifier sa vaillance: Tu apparais comme ton père, le soleil, on est "vivifié par tes regards,

He table au. Le roi placé sur son chariot attaque un grand nombre de Sasou. Les fièches du pharaon out blessé à mort la multitude des ennemis qui sont mis en déronte parfaite. Leur forteresse appelée Kånånå située sur la hanteur d'une montagne, va se rendre au roi vainqueur. La légende hiéroglyphique tracée au-dessus de cette seène, s'exprime ainsi:

"L'an 1 du roi Séthos I, le plamon puissant et guerrier fit une attaque, contre l'ennemi des Såson qui habitent la ville l'ithom jusqu'an pays de Canaan. Na Sainteté les surprit comme le lion courageux et il fit un grand mussacre dans leur vallée. Ils gissient par terre dans leur sang, de sorte qu'ancem ne put échapper à ses doigte pour annoncer sa villance aux neuroles.

III ableau. Grande bataille. Les ennemis, qui se servent de chariots pour le combat, sont battus. Le roi triomphateur s'empare de leur forteresse Innouamou. Ce sont donc des Assyriens défaits entièrement par le roi.

IV tableau. Le roi entreprenant une grande expédition contre les Sãou du désert, les Hycsos d'autrefois, touele sur son chemin une série de forteresses asiatiques dont il preud possession, en leur donnant des noms égyptiens composés, pour la plupart, à l'aide du sien. Après ses exploits victorieux, il est représenté au milieu des tributs que les chefs du pemple Xâ1ou hii offrent très humblement.

Ve tableau. Séthos retourne en Égypte. Sou chariot est chargé de corps appartemant aux rois d'Assyrie. Les ennemis appelés Routen ressemblent parfaitement aux types que les sculptures découvertes sur le terrain de l'ancienne Assyrie, nous forcent d'assigner aux habitants de ce pays,

VI tableau. Après les victoires que le roi Séthos I avait remportées, tout un commencement de son règue, sur les peuples les plus puissants de l'Asie centrale, retourné en Égypte, il est reçu, par les Grands égyptiens, en triomphateur. La route sur laquelle il entra dans son pays, le conduisit par les villes deiser l'ayaiv Éthone (Pét-ah to un en Zilou), oh les Égyptiens hij présentérent leurs hommages. Les légendes hiéroglyphiques qui accompagenet toute la seène dévrie, nous font connaître que le roi, dans la première année de son règue, avait entrepris une expédition contre les Sásou qui s'étaient alliés avec les Xilou, ou Syriens, et les Routen, Asayines. De tous ces peuples, il conduit un grand nombre de captifs dans la Basse-Égypte, ainsi que le riche butin pris aux rois ennemis, pour en remplie le trèsor de Thèbes.

La scène des Égyptiens qui viennent à la rencontre de leur roi vietorieux à Pithom, est expliquée par l'inscription snivante:

"Les prophètes, les grands et les chefs de la Haute et de la Basse-Égypte "sont venus adresser leur louanges au dieu gracieux, lorsqu'il est revenu du , paya des Assyriens, apportant avec lui le grand et riehe butin. Jamais on a , "ut chose semblable, depuis le règne du dieu. Ils diseut-pour glorifier sa , Sainteté et pour clever sa vaillance: Tu es revenu des peuples que tu as , battus en justifiant ta parole envers les ennemis. La durée de ton règne est, semblable au soleil du ciel, pour purifier no cour parmi les neuf peuples , dont le soleil fa posé les froutières. Les bras du soleil ont veillé sur toi, ,lorsque ta massue était au cocur de tons les pays, et leurs habitants tombèrent , par no flaive;

VII ableau. Arrivée du roi à Thèbes. Le pharaon descendu de son chariot, portant son arc et les flèches, conduit les captifs assyricus au temple de son père divin Ammon. L'inscription expliquant cette scène, s'exprime ainsi:

"L'arrivée des tributs que sa Sainteté rapporta à son père Ammon-rà, "lorsqu'il revint du vil pays des Assyriens, en argent, lapis-lazuli, euivre, — et "pierres précieuses. Les grands des peuples sont liés par sa main, pour rem-"plir la prison d'Ammon-rà."

Le dien Ammon adresse les paroles suivantes à son fils chéri Séthos:

"Tu es revenu en paix, dien gracieux, seigneur des deux mondes, Rå-"måå men. Je faccorde toutes les victoires sur tous les peuples, que tou..., soit jusqu'au cocur des neuf peuples, que leurs rois s'approchent de toi "comme un seul, portant leurs tributs sur leurs dos."

Will'tableau. Deux séries de captifs vont être présentées à la triade divine de Thèbes, composée du dieu Amon-Rà, de son éponse Mont et de leur fils Chonsou. Les prisonniers sout désignés comme, les chefs des pays étrangers, qui ue comaissaient pas l'Égypte, pris captifs par sa Sainteté, pendant sa campagne victoriense en Assyrie. Les captifs haranguent le roi d'une manière flatteuse, en terminant leurs lonanges par ces paroles; Nons ne connaissions pas l'Égypte, nos aleux nivaient pas mis le pied sur son sol, accorde-nons le bienfait de tes dous. Outre ces légendes hiéroglyhiques gravées au-dessus du premier rang de captifs, représentaut des chefs de type assyrien, une autre légende, tracée au-dessus de la deuxième série de prisonniers, s'énonce ainsi:

"Voici les caprifs que sa Sainteté a pris lui-même du peuple des Śâsou "la première année des renaissances.")

e) J'ai publié, dans un journal scientifique en Allemagne, un article au sujet de cette entreuse indication: la première année des renaissances, en émettant mon opinion sur le sens de cette expression, qui selon moi se rapporterait au retour du point initiate d'une période astronamique. Mr. Lepsius, qui a tiré en doute le sens

Le butin que Séthos, après son retour de la guerre, avait consacré an temple d'Ammon de Thèbes, consistait en un grand nombre de précieux vases travaillés dans un style particulier à l'industrie des peuples asiatiques.

Les riches listes de peuples vaineus, du Sud et du Nord, qui accompagnent les tableaux décrits ci-dessus, font préciser l'étendue des expéditious que ce roi avait entreprises, au commencement de son règue. Parmi les peuples asiatiques, on peut distinguer principalement:

"les pastenrs de l'Asie" (les Arabes du désert),

"les Chetå" ou les Héthieus,

"Nåhårinå" ou la Mésopotamie,

"les Routen" ou les Assyriens,

"les Pount" ou les Arabes habitant le sud de l'Arabie.

Tous les noms des peuples vaincus sont accompagnés d'une légende explicative dout voici la traduction:

"Voici l'énumération des peuples du Sud et du Nord, que sa Sainteté a "soumis, en fésant une grande défaite parmi eux; on ne peut pas rendre compte adu nombre de leurs captifs vivants, qui furent conduits à la prison de son "père Ammon Rà etc.

En résumé les tableaux belliqueux du temple d'Ammon nons fout reconnaltre une suite de guerres, contro les Asiatiques, qui commençèrent par les attaques contre les Sàs ou et qui se terminèrent par l'invasion en Mésopotamie. Les armes égyptiennes furent heureuses; elles soumirent à une nouvelle domination les mêmes peuples que les rois de la dynastie précédente avaient vaineus à plusieurs reprises.

que je trouve dans la dite expression, a observé que l'indication s'est qu'un de titres donnés au roi S'thos. J'ai conou moi-mine l'existence de ce titre, au temps où je publisi mon mémoire, sans que cela ait pu me détourner de l'interprétation que j'ai propuée sur le sens du groupe en questiou. Il faut hier remarquer ce faji prouvé pour les titres de quelques Prôleinées, que les listres attribués aux rois égyptiens, fesaient parfois altanou à des évoisments extraordimières. Le titre des rémaissances es resportait indiublishement au retour d'une prériode astronomique, sous S'éthos, aussi liène que sous Amenembá l'qui peur pris, ment titre. Ces deux rois sont séparés par un intervallé qu'i, à peu près, enabasse la durée le la période sothiaque. La nouvelle preuve, que l'expression interprétée par moi, renaissances, avait le double sous d'un titre et d'une indication astronomique, est fournie par l'inscription à laquelle se rapporte cette note. L'Egyptien qui a composé la figende, a'nuaril pas dit: les capitéq ue so Sainteté a pris — la premier sannée de (vient le titre de) Séthos, ce qui forçait à présumer deux rois différents, s'il n'avait possuppost, au groupe en questione, le sens d'une période quéclonque.

Parmi les peuples à qui Séthos !\* fit la guerre, il y en a un qui, pour la première fois, se fait remarquer sur les monuments égyptiens et par la supérioté qu'il avait acquise à cette époque sur ses confrères asintiques, et par le haut degré de civilisation qui le distingue éminemment de ses aillés. De peuple, les Héthiens de la Bible, dut avoir attrié l'attention des Égyptiens, car nous les voyons, par l'étude des monuments, lui livrer des batailles acharnées et à la fin, faite un traité de pais avec eux.

La suite des tableaux sculptés sur le temple de Karmac nous fait comattre les combats de Séthos avec le même peuple. En Palestine, il occupa une place très-forte, que les inscriptions appellent Ke de si et qui était située sur le terrain des Amâri, ou Anonéeus. Les planrons, à partir de Tothmosis III usqu'à Râmisès II, tenaient à posséder cette forteresse; ce qui démontre que la possession de cette place était pour cux de la plus grande importance. Par unallufeir nous n'avons pas les moyens de préciser, d'une manière satisfaisante, la position de Koede; expendant les très-probable qu'elle fut située dans le voisinage de la ville de Iluus, l'ancienne Edessa. Les inscriptions font mention du fleuve sur lequel la place fut située. Son nom Arounai rappelle, sur le champ, le fleuve Orontès de la Syrie.

Les tableaux en question nous font voir la forteresse et sa prise are Séthos 1º. Ils nous représentent, de plus, les combats cutre le roi vaillant et les Héthiens dont la force principale, la cavaleric composée de chariots montés par trois Héthieus et tirés de deux chevanx, est mise en pleine déroute. Les chefs des Héthiens succombet et le pharons rémpare d'un grand nombre de capités et d'un riche butin. Les inscriptions égyptiennes fesuat grand cas de cette genre, vantent les exploits du roi. Ils le comparent aux dieux Set i et Baal, et l'appellent le chacal qui parcourt ce pays de grand mafin, le lion courageux qui connat les rontes secrètes de tous les pays et le jeune boent portant des cornes.

Une légende tracée sur la scène de la bataille, s'explique de la manière suivante:

"Voici la race perverse des Héthiens, sa Sainteté fait un grand massacre "entre eux."

Une série de captifs est expliquée par la légende suivante:

"Voici les chefs des peuples qui ne connaissent pas l'Égypte; sa Sainteté "les a fait captifs vivants. Ils apportent sur leurs dos les meilleurs choses de "leurs pays."

Après que le roi Séthos eut achevé ses guerres contre les peuples asiatiques

surtout contre ceux qui habitaient la Palestine, il prit soin de faire administrer et gouverner le pays conquis par des employés égyptiens. Ceux-ci résidant dans les places les plus fortes des provinces étrangères, entretenaient une correspondance active avec l'Égypte. Nous pouvons en juger d'après quelques actes, sur papyrus, qui se sont conservés jusqu'à nos jours. Les chefs communiquaient aux presonnages distingués en Égypte tous les événements qui leur paraissaient dignes d'être mentionnés, et c'est aiusi que nous apprenons une foule de détails sur l'état de la terre de Canaan, sous la domination de Séthos l'ar et de ses successeurs.

Ces relations intines que, dès Séthos I<sup>n</sup>, les Égypticus entretiment avec les Asiatiques, influèrent sur les moeurs, les habitudes et la religion des autres égypticus. Ce furcus surout quedques divinités étrangères qui trouvèrent, en Égypte, des adorateurs, même parmi les rois. Ces derniers leur construirent des temples, comme nous allons le prouver toute de suite par un exemple.

Le dieu principal des peuples qui habitaient la terre de Canaan, se nommit Baal. Cest le principe mid de la nature, surtout sous son symbole du soleil. Les Égyptiens qui écrivaient son nom Bàr ou Bàl, le vénéraient à l'instar des divinités de leur pays. Le culte de ce dieu, reconnu de la part des Égyptiens, est prouvé de la façon la plus câtre par les passages des inscriptious historiques, où les pharaous se trouvent couparés avec le dieu Baal. de ferai observer du reste que le culte de Baal fut originaire de Zor ou Tyrus, ville conquise par Séthos l'v.

Le principe femelle de la nature s'appelait chez les mêmes pemples qui dornient le dien Baal, Astarre; elle est fidentique avec la lune, comme Baal avec le soleil. Son culte est prouvé par l'existence des prêtres nommés sur des monuments égyptems, et par la mention assez fréquente de son nom Astarot, en Egypte. C'est ainsi, par excuple, pue jai trouvé, sur un mounment provenant de Memphis et appartenant à un des rois de la vingtième dynastie, les titres suivants d'un prétre:

"prophète de la lune (A à h) "prophète du temple de S à hou-rà "et prophète d'Às tarot, reine des deux-mondes."

Parmi les autres divinités étrangères qui trouvèrent en Égypte de nouvelles places pour leurs cultes, il fant citer la déesse Ânta, la Bellonc de Caman, la déesse locale K ed cé "la maîtresse du ciel et la reiue de toutes les divinités" et le dieu R eu pou incounu ailleurs. Les expéditions militaires entreprises par Séthos l'\* ne furent pas dirigées seulement coutre les terres de l'Est, et courbre les fortresses de Canana, elles atteignirent aussi les peuples de l'Ouest et du Sud; comme les tableaux mommentaux le prouvent d'une manière irréciasable. Les monuments principaux sout les temples de Quurna et de Réclasieh, les colonnes de Sesebi et une stele gravée sur le roc d'Assouan. Le roi y paraît comme dominateur de l'Éthiopie, un'était gouvernée de son temps par , le prince d'Éthiopie Amenemapet.\*

Séthos, après avoir terminé ces guerres, embellit le pays d'Égypte par des moments, dont le style d'architecturre ct de sculpture est distingué par une perfection admirable. Les temples d'Abydos, de Karnac et de Qourna en sont les témoins. Comme l'art égyptien commence l'époque de sa décadence par le successeur de Séti l'er, Jajouterai la courte remarque de Mr. de Rougé sur l'histoire de l'art de l'invasion des Hyssos jusqu'à Séthos l'er.

"L'invasion des peuples nomades, dit le savaut académicien, détruisit tous les temples et tous les palais; nous ne jugeons plus actuellement l'art primitif d'Égypte que par les tombeaux. L'abaissement des Égyptiens, pendant cette époque, dut amener nécessairement une décadence, quoique les artistes réfugiés dans la Thébaïde et la Nubie eussent conservé les traditions. Amosis, le restaurateur de l'empire, n'eut pas le loisir de faire des constructions (voy. cependant notre remarque à la pag. 85), et l'on remarque sur quelques monuments d'Aménophis Ier, son successeur, une hésitation et une médiocrité qui s'expliquent facilement. Mais la victoire et la prospérité eurent bientôt donué à l'art égyptien un essor nouveau, et le beau style de la dix-huitième dynastie se fait marquer dès Toutmes ler. L'architecture développe toute sa grandeur, l'ornementation s'enrichit, et Syène fournit les obélisques de granit que le ciseau convre des plus belles gravures. La sculpture se distingue particulièrement dans l'imitation de la figure humaine; l'étude de la nature est bien moins parfaite dans le modelé des membres, et les statues royales du musée de Turin, les plus belles que l'on connaisse, n'atteignent pas, sous ce rapport, certaines figures de l'époque primitive.

L'art se soutint à peu près à la même hauteur sous le règne de Séti l'\*, qui commença la dix-neuvième dynastie. Il suffit de citer, à l'honneur du roi, la salle hypostyle de Karnae, mais on commence à trouver bien du mélange dans les occurres très-noubreuses exécutées sous Ramsès II.\*

Les constructions qui furent exécutées sous le règne et sous l'ordre de Séthos let, doivent avoir été considérables, à en juger d'après ce qui en est resté et d'après les indications des inscriptions. D'abord, il est très-probable que le planzon Sédios III est co roi qui, le premier, fit creuser le fameux canal destiné plus tard à joindre le Nil avec la mer Rouge. Ce canal sortait du Nil tout près de la ville de Bubastus, en suivant le cours Est jusqu'an point on il entrait aux lacs annèrs. La vallée qu'il parcourait et qui aujourd'hui est nommé Ouadi-Tumilât, est identique avec le pays de Gosen habité par les Juifs, pendant le séjour qu'ils firent en Égypte. Le neime pharaon Sédhos fonda eussit la ligne de forteresses, situées vers l'Est, pour défendre l'Égypte contre des invasions bottles. Cest enfin le même roi qui, an pays de Canana, fit bâtir de nouvelles fortcresses, siéges des commandants égyptiens, et fit occuper d'autres places fortes existant déjà dans ce pays, telles que Zaf (Tyrus). A ou lou (Avathus), Bát-ànt Geth-anath), par des garmisons égyptiennes.

Nous avons nomné d'éjà, plus baut, les temples principaux qui doivent leur origine au pharaon Séthos. A Abydos le roi avait bâti, au dieu Osiris, un défine magnifique dont les sculptures sont d'une fiuesse et d'une beauté incomparable. La vaste salle bypostyle de Karnac que le roi fit construire en Thonour du dieu Ammon, ne le cède pas au temple d'Abydos pour l'exécution des seulptures, et il le surpasse par la grandeur de ses dimensions.

Le sanctuaire que le pharaon éleva sur le côté gauche de Thèbes et dont les ruines se voient près du village arabe appelé Qourna (à l'eutrée de la route qui conduit à la vallée de Biban-el-molouk), fut consacré au dieu Ammon, en souvenir du roi Ramsès îr père de Séti îr.

Ce temple, comme la plupart des monments élevés sur le côté occidentale de Thèbes et appelés Mcmnonia par les anciens, avait une autre destination que ceux qui se trouvent sur le côté drôit de la dite ville. Il était funéraire et le service des dieux, qui furent censés l'habiter, en relation avec le culte consseré à la mémoire des éfémits. Une fois par an, l'image d'Ammon était portée, dans une barque dorée, de son grand temple de Karnac dans les Memonia du côté ouest de la ville, et on y eélébrait le jour de sa visite chez les morts, par une grando fête trè-solomelle.

A Redesich, dans la vallée du désert qui s'ouvre sur le côté droit du Xii sis-à-vis de la ville d'Edfou, Séthos l' fit construire un sanctuaire aux divinités de la contrée et creuser un de ces puits, qu'ou désigne aujourd'hui par le nom de puits artésiens. Les anciens Égraptiens appelaient l'endroit, le puits de Séthos l'eu, et les ouvriers qui travaillaient dans les mines de cette partic du désert, étanchaient leur soif par son eau. Les inscriptions qui couvrent les parois dis sanctuaire de Redesich, glorifient le roi surtout de ce "qu'il a creusé la montagne pour en faire venir l'eau." Le spéos, tout près du village de Béni-Hassan, connu sous le nom de S pé os Artemidos, est l'ouvrage de Séthos l'\*. Il le fit tailler dans le roc en l'honneur de la deésse P âcht, à tête de lionne, qui y fut vénérée par un culte spécial.

Une stèle à Silsitia d'où l'on tirait la plapart des pierres de grès pour la construcción des temples thebians, représente le pharaon comme, cedni qui a massacré les Xâlou (les Syriens) et mis en fuite les Éthiopiens." Une autre stèle, à Assouan, datant de l'au 9 de son règne, fait mention de grand se momments, que le roif at exécute de grandi noir. Des inscriptions gravées sur les colonnes de Sesebi, en Nuble, edèbrent les victoires du roi sur le Nord et es Sud, et une stèle trouvée à l'irin rapporte du roi, qu'il gouverna la fondière, d'un Sud, jusqu'au bras des vents; au Nord it a pris la Méditerranée." Tous les monuments que je viens d'énumérer et d'ont je pouvais aisément augmenter le nombre, témolgient, comme documents contemporains, la paissance que l'Égypte avait acquise de nouvean sous son roi guerrier Sethos l'\*. La magnificence qu'il distingue ses constructions, a suivi nême le roi mort jusqu'à son tombeau.

A Biban-el-molouk, le pharaon Séthos fit creuser cas vastes souterrains composés d'un grand nombre de couloirs, chambres et salles, et ornés des plus beaux tableaux funéraires, avec leurs inscriptions, qui surpassent toute idée qu'on pourrait s'en faire avant de les avoir vus. Ce tombeau mieux connu par le nom de Belzoni, qui l'a découvert, que par celui de Séthos l'\* qui le fit construire, témoigne la longue durée du règne de ce pharaon.

Dans les sculptures coloriées de ce tombeau, le roi, dont le nom Set. j me se raisons théologiques est remplacé par celui d'On sir.j, est représenté adoraut les divinités funéraires. Dautres tableaux se rapportent à des idées astronomiques. C'est ainsi, par exemple, qu'on y voit les stations du soloil noeturne dont la barque remorquée par des divinités de rang inférieur, doit vaincre tous les obstacles que le mauvais serpent Apep lui oppose dans sa marche. Nous y voyons de plus des listes très-complètes de constellations du elégyptien, surtout des décans, ainsi que les cinque plantées qui na siguent dans leurs barques. D'autres scèues représentent le ciel sous la figure d'une vache soutenue par le dieu Sou et accompagnée de divinités solaires. Après ces tableaux, qui se rapporteat aux régions et aux habitants divins du ciel et des enfers, on rencoutre, dans les peintures d'une des plus grandes salles, les figures des représentants des quatres recox humance dont jai parlé an premier chapitre de cet ouvrage, et qui figurent pour la première fois, dans le tonbeun de Séthos let.

Séthos Ier avait plusieurs fils dont nous apprenous les noms ainsi que leurs

titres, par les inscriptions accompagnant plusieurs seulptures. L'un d'eux, né de la reine femme de Séthos Tonaß, s'appelait Râmessou comme son grand-père. C'est probablement le même qui suivit Séthos fer sur le trône dÉgypte.

Ramsès II le Grand (1407—1341 av. J. Chr.). Rå-ouser-måå-setp-en-rå Rå-messon mer-amen (268).

Parmi les monuments du temps des pharaous qui subsistent de encore nos jours en Égypte, le plus graud nombre appartient au règne de ce roi. La longue durée de sa vie, le grand plaisir qu'il éprouvait, de couvrir le sol de l'Égypte d'édifices publiques et saerés, enfin les temps paisibles de la plus grande partie de son règne expliqueront ce fait d'une manière naturelle et satisfaisante.

Ramsès portati outre les nous précifés, les surnoms populaires de Sestesou-rà. Ces surnoms-là forment les racines des dénominations sous lesquelles les auteurs grees ont illustré la mémoire de ce roi. Ils l'appellent tantôt Sésoosis tantôt Sésostris; Josèphe s'étant appliqué au nom monumental, le cite sous la forme Ramsès-Metamonn.

Ramsès doit avoir été très-jeune lorsqu'il arriva sur le trône de ses ancétres. Quelques inscriptions en font des allusions, comme celle qui est seulptée sur la stèle de l'an 3 de Ramsès découverte près de Dakkéh en Nubie. "Tu étais ensore jeune enfant, dit-elle, portant les cheveux tressés, on ue faisait pas un monument ans toi et on récevieutit pas un ordre sans "toi..... Tu étais un jeune homme agé de dix ans et toutes les constructions étaient dans tes mains posant les fondements."

Le jeune roi débata par des guerres contre les habitants de l'Éthiopie révolée. Il les soumit à sa domination et fit excuter à Abousimhed (Ibsanboul) des peintures représentant les scènes principales de sa première eampagne. Vers la sinquième année de son règne une grande confédération de peuples de l'Asie centrale menace le jeune roi de révoltes contre la domination égyptienne. En tête de cette alliance se trouva le roi des Chet â qui avait ramassé toutes ses forces pour engager le combat avec l'armée égyptienne commandée par Ramsés. Celui-ci alla attaquer l'ennemi près de Kedés (voy. pag. 132) où tout se préparait à la grande bataille qui devait décider de la suprématé des Égyptiens en Asie.

Avant d'entrer dans les détails, nous remarquons que les seènes de cette

guerre se trouvent représentées et décrites sur plusieurs monuments égyptions: les temples de Louqoer, d'Abounimbel, de Beit-el-Oualie et le Ramesséum. Le document le plus important et le plus intéressant est cependant le papyrus hiéraique de Sallier (No. 3, aujourd'hui en possession du musée britannique's signalé d'és longtemps par Champollion au public. Il contient la plus grande partie d'un poème composé par Pentãour, un des basilicogrammates de Ramsés. Ce poème, sorte d'iliade égyptienne, qui était gravé en outre sur la muraille sud du temple de Karnac, a été traduit dernièrement sur Mr. le Vicement de Boucé.

Nons reproduisons ci-dessous l'excellente traduction du savant distingué, en la fesant précéder par quelques remarques nécessaires du même auteur, au sujet de quelques détails se rapportant à cette campagne.

"Voici les faits qui ressortent du récit de la campagne, tel qu'on le trouve gravé à Ibsamboul et au Ramesséum.

Dans la cinquième année de son règne, le neuvème jour du onzième mois (Epiph), Ramelse se trouvait en Asia eave son armée, marchant contre les tribus révoltées que commandait le prince de Ché ta. Il naviguait au sud de la ville d'A t exeh [Kedés]. Le roi manquait de renseignements sur la position de l'armée enemeie, lorsque des Bédoinis vinere hi officir ense services et lui dirent que le prince de Chéra, eraignant l'armée du roi, s'était retiré a midit, vers le pays des Chirabes. Mais ees nomades étaient des émissaires de l'ennemi, chargés spécialement de tromper les Égyptiens par un faux rapport. Les confédérés s'étaient massés en secret au nord d'Atesch. Ramées, ainsi trompé, passa au nord-ouest de cete place et se rapprocha de l'ennemi. Sur ces entréaites, les éclaireurs du roi lui améent deux nouveaux espions des Chétas; forcés par une rigoureuse bastonnade, ils avouent qu'ils ont été envoyés pour examiner la position de l'armée égyptienne, et que toutes les forces des confédérés sont groupées derrière la ville d'Atesch, épiant ses mouvements pour l'attaquer avec avantage.

Hamsès couvoque ses généraux, les réprimande sévèrement sur leur défant de vigilance, et leur apprend que le prince de Chéta vainement pour-suivi vers le midi par son armée, est la, sous les nurs d'Atesch, et prêt à fondre sur eux. Les généraux avouent la faute des chefs des provinces, qui n'ont rien su des mouvements de l'ennemi, et no dépéche en toute hâte un officier vers le gros de l'armée, qui poursuivait son mouvement vers le midi, d'écouvrant ainsi de plus en plus la position du roi.

Pendant qu'on tenait conseil, le prince de Chéta fait passer rapidement

ses forces au midi d'Atesch, et, bien avant que l'armée ait eu le temps de reveuir sur ses pas, le petit nombre de serviteurs qui accompagnient le roi est dispersé, et Ramsès se voit cerné par les chars ennemis. Le récit officiel nous montre alors le Pharson sasisissant ses armes, marchant seul la l'ennemi, et, par des charges furieuses, rompant les rangs des Chétas. L'inscription se termine par ces paroles du roi: C'est là ce que j'ai fait en vérité, à la face de mon armée.

Les tableaux de la bataille nous montrent les victimes de Rameis épanes dans la plaine et foulées aux pieds de ses chevaux; leurs nons, écrits auprès d'eux, nous font consultre Grabatous a, l'éugrer du prince de Chéta; Rabsounns, capitaine des archers, et Tarckennas, général de la cavalerie. Les fâches du voi atteignent également le chef des esclaves et Chirapaar, l'écrivain des livres, sans doute quelque littérateur de la primitive Asie qui s'apprêtait à chanter les hauts faits du prince de Chéta, si la fortune eut abandonné Rameis.

Mazratm, frère du prince de Chéta, saute dans le fieuve; le chef de Tonis act noy dans sa fiits, et le prince des Chira be, soigni par les soldats sur l'autre rive, rend à grand'peine les eaux de l'Aranta qui Tont suffoqué. Enfin, à l'extrémité du tablesus, le prince de Chéta, ayant arrêté son char, se retourne humblement et lève ses deux mains pour denander l'aman.

Quoique l'on puisse, à bon droit, soupeonner d'exagération ce récit officie, il n'en est pas moins constant que Ramsès accomplit en cette occasion un fait d'armes éclatant, qui put inspirer des chants de victoire aux hiérogrammates réunis dans sa cour en une sorte d'académic."

, Ce qui nous reste du poème de Pen-ta-our, dans le payrus Sallier, nous transporte au noment même de l'action; la première ligne commence au milicu d'une plarace, à l'instant où l'armée de Chêta, sortant de son embuscade, passe au midi d'Ateseh pour attaquer brusquement Ramsès. Le payyrus, usé et déchiré en plusieurs endroits, révente de sa loames; mais la traduction en laissera de plus considérables. Celles-ei n'auront d'autres motifs que l'imperfection de nos connaissances dans l'interprévation des textes égyptiens; mais ca lacunes sont de nature à être bientôt comblées; car les disciples aquiourl'hui plus nombreux qui suivent les traces de Champollion étendent et assurent chaque jour les conquêtes de la science égyptienne, en rendant un hommage unanime au génie qui l'a fondée."

## Traduction du papyrus Sallier,

"(Le prince) de Chêta vint avec ses archers et ses cavaliers bien armés: un char portait trois hommes. Ils avaient rassemblé les guerriers be plus rapides de ces vils Chêtas, soigneusement armés . . . . . . et s'étaient placés en embuseade au nord-ouest de la ville d'Atesch. (Ils attaquèren()?) les soldats du quand le soldi, ideu des deux horizons, fut au milieu de sa courser ceux-cétaient en marche et ne s'attendaient pas à une attaque. Les archers et les casilers de sa majecté faibirent devant l'ennemi qui était unstre d'Atesch, sur la rive gauche de l'Aurata-s"). . . . Alors sa majesté, à la vie saine et forte, se levant comme le dieu Month, prit la parure des combats; couvert de se armés di était semblable à Baal dans son heures "). Les grands coursiers de sa majesté (puissance en Théhat de était leur nom) sortaient des grandes écuries du solei, séigente de justices, Ramsès-Métamonn. . . . .

<sup>\*)</sup> Les mots entre parenthèses sont des conjectures, nécessaires pour combler quelques lacunes du manuscrit,

<sup>&</sup>quot;) Le fleuve est appelé indifféremment Annata ou Ananta, suivant les monuments.

<sup>\*\*\*)</sup> Cette expression signifie l'heure de sa puissance.

<sup>†)</sup> C'est le nom que les Égyptiens donnaient aux races jaunes de l'Asie.

des d'années. . . . . . . . . . . . . . . . Le monde entier se réunit pour te consacrer ses offrandes. (J'ai enrichi) ton domaine, je t'ai immolé trente mille boeufs avec tontes les herbes odoriférantes et les meilleurs parfums. . . . . . . . . . . . . Je t'ai construit des temples avec des blocs de pierre et j'ai dressé pour toi des arbres éternels. J'ai amené des obélisques d'Élèphantine, et c'est moi qui ai fait apporter des pierres éternelles. Les grands vaisseaux voguent pour toi sur la mer, ils transportent vers toi les tributs des nations. Qui dira que pareille chose ait été faite une autre fois? Opprobre à qui résiste à tes desscins, bonheur à qui te comprend, ô Ammon! . . . . Je t'invoque, ô mon père! Je suis au milieu d'une foule de peuples inconnus et je suis seul devant toi; personne n'est avec moi. Mes archers et mes cavaliers m'ont abandonné quand je criais vers eux; aucun d'entre eux ne m'a écouté quand je les appelais à mon secours. Mais je préfère Ammon à des milliards d'archers, à des millions de cavaliers, à des myriades de jeunes héros, fussent-ils tous réunis ensemble. Les ruses des honimes ne sont rien, Ammon l'emportera sur eux. O soleil! n'ai-je pas suivi l'ordre de ta bouche, et tes conseils ne m'ont-ils pas guidé? Ne t'ai-je pas rendu gloire jusqu'aux extrémités du monde?

Le vil chef des Chètas, au milieu de son armée, voyait combattre sa majesté, à la vie saine et forte; le roi était seul de sa personne, point d'archers avec lui et pas de cavaliers. Deux fois il recula, terrifié par sa majesté. Il fit venir plusieurs princes, suivis de leurs cavaliers, bien pourvus de tous les instruments du combat. Le prince d'Aradus, celui de Masa; le prince d'OElon, celui de Raka; le prince de Teuteni, celui de Kaschkasch: le prince de Karkamisch et celui de Chirabe, Ces guerriers, l'élite des Chetas, tous r'émis cusemble, formaient deux mille cinq cents chars; il pénétra au milieu d'eux. — Je me dirigeai vers eux, semblable au dieu Mouth; dans l'espace d'un instant, ma main les a goûtés. Je massaerais parmi eux, p'égorgasis an milieu d'eux. et p'étais seul à ceire; il ny avait pas une se-coude parole, aneun d'entre eux n'a élevé sa voix. Soutech, le grand belliqueux, Baal était dans tous mes membres. . . . Chacun de unes ennemis sentit as main sans force contre mes membres, ils ne savaieut plus tenir l'urc ou le javelot.

Je parlai alors à mes archers et à mes cavaliers, en disant: Soyez fermes, raffermissez vos cocurs, ò mes archers et mes cavaliers! Vous voyez mes exploits; j'étais seul, mais le dieu Toum m'a prêté sa main.

Lorsque mon'ecupre vit que je restais entouré par des chars si nombreux, il faiblit et le cocur lui manqua; une 'grande terreur pénétra dans tous ses membres. Il dit à sa majesté: Mon bon maître, roi généreux, seu (îprotectem?) de l'Égypte au jour du combat, nous restons seuls au milieu des ennemis; arrête-toi et sauvons le souffle de nos vies. Que pouvons-nous faire, ô Hamsès-Metamoun, mon bon maître?

Le roi appielant alors les archers de as utile ainsi que ses cavaliers et ses généraux qui n'avaient pas pris part an combat, sa majesté leur dit: Vous n'avez pas comuence par satisfaire mon coeur; est-il un seul d'entre eux qui ait bien (mérité) de mon pays? Si votre seigneur ne s'était pas levé, vous étiez tous perdus. Chaque jour ... je transnets aux fils les homents de leurs pères, et a'il arrive quelque malheur à l'Égypte, vous abandonnez vos devoirs ... A toute plainte qui s'adresse à moi, je fais moi-même justice chaque jour ... Nous êter sexés dans vos démourse et dans vos fortresses, et

vous n'avez donné aucun avis à mon armée. Je les envoie chacun dans leur contrée en leur disaut d'observer le jour et l'heure du combat, et voilà que tous ensemble vous avez mal agi; pas un ne s'est levé et ne m'a aidé de sa main. . .... Je gouverne l'Égypte comme mon père, le soleil, et il ne s'en est pas trouvé un seul pour observer . . , et prévenir le pays d'Égypte. Pendant qu'en ce jour heureux on célèbre des sacrifices en Thébaïde, à la ville d'Ammon, une fante énorme est eomnise par mes soldats et mes eavaliers: elle est plus grande qu'on ne peut le dire, ear j'ai montré ma valeur, et ni les archers ni les eavaliers ne sont venus avec moi. Le monde entier a donné passage aux efforts de mon bras, et j'étals seul, aucun autre avec moi. Ni les princes, ni les généraux, ni les chefs des archers ou de la eavalerie. Toute la terre célèbre mon nom, jusqu'aux régions reculées et inconnues. Les guerriers. . . . . se sont arrêtés; ils sont retournés en arrière, en voyant mes exploits: leurs myriades ont pris la fuite et leurs pieds ne pouvaient plus s'arrêter dans leur course. Les traits lancés par mes doigts dispersaient leurs guerriers aussitôt qu'ils arrivaient vers moi.

Lorsque mes archers et mes eavaliers virent que je parlais comme le dieu Month et que mon glaive était vainqueur, que Phra, mon père, était avec moi, et ou'il avait fait de toutes ces nations la litière de mes cavales, ils arrivèrent l'un après l'autre de leur camp, vers l'heure du soir. Ils trouvèrent toute la région où ils marchaient converte de cadavres baignés dans leur sang: tous les bons guerriers du pays de Chéta, les fils valeurenx de leur prince. Lorsque le jour éclaira la terre d'Atesch, le pied ne pouvait trouver sa place, tant les morts étaient nombreux. L'armée vint alors glorifier les noms du roi . . . . . Bon combattant, au coeur inébranlable, tu fais l'oeuvre de tes archers et de ta cavalerie. Fils du dieu Toum, formé de sa propre substance, tu as effacé le pays de Chéta avec ton glaive victorieux. C'est toi, ô bon guerrier, qui es le seigneur des forces; il n'est pas de roi semblable à toi, qui combatte pour ses soldats au jour de la bataille. C'est toi, roi au grand coeur, qui es le premier dans la mêlée; c'est toi qui es le plus grand des braves devant ton armée, à la face du monde entier, soulevé contre toi. C'est toi qui gouvernes l'Égypte et châties les barbares . . . . Les reins du pays de Chéta sont à toi pour toujours.

Sa majesté répondit à son armée et aux chefs qui n'avaient pas combattir. Ancun de vous n'a bien agi en m'abandonnaut ainsi, seul au milieu des ennemis. Les princes et les capitaines n'ont pas réuni leur main à la mienne. J'ai combattu, j'ui repoussé des milliers de nations, et j'étais tout seul. Les chevaux qui me portient étaient puissance en Thé bat'de et repos à la région supérieurre. C'est eux qu'a tronvés ma main quand j'étais seul au milieu des ennemis ....
Je veux qu'on leur serve des grains devant le dieu Phra, chaque jour, lorsque je serai dans mes pylônes royaux, parce qu'ils se sont trouvés au milieu de l'armée ennemie ... lorsque le roi, dans sa vaillance, a frappé leurs légions.

Le chef des misérables Chétas envoys invoquer le grand nou de sa majesté: Cest toi qui ce le soleil, le dien des deux horizons! Cest toi qui es Soutech, le grand vainqueur, le fils du ciel; Baal est dans tons tes membres. La terreur est sur le pays de Chéta, en sorte que tu t'es emparé de ses reins pour toijours.

On amonça qu'un envoyé se présentait, tenant un écrit adressé au grand nom de sa majesté.

Puisse (cet écrit) satisfaire le coeur du dieu Soleil, taureau puissant, aimant la justier, roi suprême qui dirige lui-mème ses soldats; le glaive redoutable, le rempart de son armée an jour de la bataille; le roi de la hauter et le la basse-Egypte, à la grande vaillance, is l'immeuse ardeur; le soleil, seigneur de justice, l'êth du dieu Phra, le fis du soleil . . . Ransès-Metamour?).

Alors sa majesté fit venir les chefs de l'armée et les fit rassembler pour

<sup>\*)</sup> Cette série de titres constitue le protocole officiel du roi Ramsès II

Le roi ordonna d'écouter leurs paroles . . . . . Voguant vers le midi, il retourna paisiblement en Égypte avec ses princes et son armée; (laissant) tons les peuples terrifiés par ses exploits; comme un seigneur de la double Égypte qui commande ses armées. La terre entière s'est rangée sous son nom et les princes se proxicentent, en adorant sa face.

Sa majesté artiva dans la ville de Rameès-Metamoun, grande image de Phra, et se reposa dans ses doubles pylòuse royaux, dans uue vie sereine, comme le soleil dans sa double demeure (célente. Le dien son père) glorifia son image, en disant: Salut à toi, notre fils chéri, Ramsés-Metamoun! nous faccordons uue infinité de panégyries. Beste à jamais sur le trône de ton père Toum, et que tons les barbares soient écrasés sons tes sandales.\*

Le manuscrit se terminait par une dédicace, dont la formule se retrouve ailleurs, et, malgré de larges déchirures, on peut encore lire les deux mentions essentielles; à savoir, la date de l'ouvrage et le nom de l'auteur.

La prise de la forteresse de Kedei, ainsi que cette victoire que le pharaon Ramés avait remportée sur les princes héthiens, ne mit pas fin à la guerre. Le Jenne héros égyptien fut obligé de s'emparer des places les plus fortes, situées sur la terre de Canaan et c'est ainsi que la guerre dura au moins junqu'à la neuvième année du règue de Ramès, Quelques-unes de ces places fortifiées figurent sur le pylône du Ramesséum, accompagnées de légendes hié-explyphiques qu'il font comaître, outre le nom de chaque forteresses, l'année qu'elle fut prise par Rameès. Malgré le misérable état de destruction auquel ce pylône est réduit, il est permis de reconnaître les indications suivantes. L'an ét son origen, le roi prit la forteresse de Salfan. Cest Salem, l'ancien nom de Jérusalem, qui désignait cette ville avant que les Juifs l'eussent prise.

conquict de la ville sainte. Deux autres fortreresses prises dans la même année, s'appelaient Màrém et Dépour. La dernière appartenait, selon la légende hiéroglyphique, au pays des Amori (Amorréens), et c'est probablement la même place que les anciens nommaient Dabir et qui fit simée au pied de la montagne de Tabor. Parmi les autres noms de fortreresses dont Ramées-le-Grand prit possession, il y en a encore deux qu'on peut comparer, sans difficulté, aux nome bibliones Bethanat he tol amort.

Au nombre des places importantes de Canaau dont Ramsès s'empara, il faut compter la ville Accalon dont la prise est représentée sur un monment de Karnac. La ville, qui y porte le nom bien recomnaissable As qàl'oună, était habitée par des Cananémes\*) qui la défendirent en vain contre les attaques courageuses de Egyptiens.

Il paraît que les guerres constantes entre les Égyptiens et les Héthiens, inirent par fatigner les uns et les autres. Un traité de paix gravé en forme de stéle sur une des murailles isolées, appartenant ancienuement au temple de Karune, nous prouve du moins que, l'an 21 de son règne, Ramsès accepta les conditions d'une alliance proposée par Chet s'air roi des Héthiens. Comme cette stèle est un document très-précieux pour Ibistoire de Ramsès-le-Grand, nous en reproduirons le texte d'apprès la traduction allemande que nous avons publiée dans nos recherches géographiques.

## Traduction

du traité de paix entre Ramsès, roi des Égyptiens, et Chetåsir, roi des Héthiens.

"Lân 21, le 21 jour du mois Tybi, sous le règne du roi kã-ousermã; éprouvé par le sokil, fils du roleil, Râmesson Meramen, vivant à "toujours et éternellement, ami des dieux Ammon-Rā, Rormachon et Ptāĥ de "Memphis, de Mout, maîtresse de la ville Aéron, et de Chenson-Neferfottep: lequel est rois ure le toue du dieu fil of act vivants, comme son père "Ĥormachon à toujours, à toujours et éternellement, — (2) ce jour, voici "que sa Sainteté se trouva dans la forteresse de Perâmessou-Meramen, "pour faire des actes de remerdements à son père Ammon Ra-Hormachon-Tonum d'Héliopolis, à l'Ammon de Ramsès-Meinmonn, an Ptáñ de Ramsès-Meinmone et an dieu [Soutech], le glorieux, fils de Nout, à fin "de Ini accorder un nombre infini de périodes de treute ans et une éternité

<sup>\*)</sup> C'est un fait bien à remarquer. Les Philistins qui habitaient plus tard cette ville, n'en prirent possession qu'au temps de Ramsès III.

"d'années, et la paix dans tous les pays, et parmi tous les peuples soumis sous "ses pieds, à toujours. Alors un hérant royal arriva [pour annoncer au pharaon "que le roi des Héthiens allait s'approcher de Ramsès]. Et le grand roi (hâq) "des Héthiens Chetasir fut conduit au pharaon, à la vie suine et forte, pour "demander [la paix au roi] Rà-ouser-mâà, éprouvé du soleil, fils du soleil, "Ramsès - Metamonn, vivant à tonjours, semblable à son père, le soleil, "aujourd'hui et éternellement, sur la table d'argent. Lorsque le grand roi des "Héthiens, Chetasar, fut conduit au pharaon, à la vie saine et forte, Târ-"tis bon l'accompagna par la main, et Ramsès l'accompagna pour qu'il de-"mandát la paix à la Sainteté du roi Rá-ouser-mâà, éprouvé par le "soleil, fils du soleil, Ramsès - Metamonn, le taureau des rois, qui a "marqué les frontières au monde entier où il lui plut. Et les conditions "proposées du grand roi des Héthiens, Chetasar, le guerrier, fils du "grand roi guerrier des Héthiens Mão ursår, fils du grand roi guerrier des "Héthiens Sepáloulou, sur la table d'argent à Rà-ouser-mâá, éprouvé par le soleil, le grand roi guerrier d'Égypte, fils du grand roi guerrier "d'Égypte, Rà-mâà-men (Sétj I\*\*), fils du grand roi guerrier d'Égypte Rà-"men-pehou (Ramsès Irt), c'étaient de bonnes conditions pour la paix et "l'alliance, pour garantir cette paix [entre les deux peuples] à tonjours; pour "que ce fut un commencement jusqu'aux temps éternels, selon le dessein du "grand roi d'Égypte. Le grand roi des Héthiens jura: que jamais le Dieu ne "cause d'inimitiés dans nos camps (?) selon les traités qui existaient (déjà) "an temps de mon frère Maontnour, qui fut en guerre contre le grand roi "d'Égypte (Séti ler?) et qui doivent être en vigueur à l'avenir dès ce jour, "Chetasar, le grand roi des Héthiens, observera (ces) conditions pour maintenir les articles donnés par le dieu Rà (le soleil) et donnés par le dieu Sontech d'Égypte. Les Héthiens les observeront pour que, à jamais, des inimitiés "n' éclatent dans leurs camps (?). Que Chetasar, le grand roi des Héthiens, "les observe et que Rà-ouser-mâà, éprouvé par le soleil, le grand roi "d'Égypte, y fasse attention, à partir de ce jour, pour qu'une bonne paix et une \_bonne alliance soit établie dans nos camps (?) à tonjours. Qu'il soit allié, je "jure: qu'il soit ami, je jure. Moi aussi que je sois allié, qu'il jure; que je sois "anssi ami, qu'il jure, à toujours, comme c'était le cas aux jours de mon frère, "le grand roi des Héthiens, Mâoutnour, - après le meurtre duquel Cheta-\_sår en grand roi des Héthiens fut assis sur le trône de son père. - Je ferai "attention de réaliser (tout cela). Ramsès-Metamoun, le grand roi d'Égypte, "jura ulors: [je serai] fidèle pour [maintenir] la paix et l'alliance, qu'il soit fidèle

"à la paix et à l'alliance..... que je l'observe. Le grand roi des Héthiens "jura (de son côté): . . . . . . . . . grand roi d'Égypte. Selon la bonne "paix et la bonne alliance que les enfants des enfants du grand roi des Héthiens "soient alliés et amis envers les enfants des enfants de Ramsès-Meramoun, le "grand roi d'Égypte; et selon les conditions de l'alliance de notre conseil . . . . . "..... que le peuple héthien jure l'alliance et la paix comme nous-mêmes, \_toujours. Que jamais l'inimitié ne soit dans leurs camps. Que jamais le grand "roi des Héthiens ne s'approche du pays d'Égypte pour en emporter du butin. "Que jamais Rà-ouser-mâà, éprouvé par le soleil, le grand roi d'Égypte, ne "s'approche du pays [de Chéta, pour] en [emporter du butin], comme c'étaient "les conditions établies auparavant (?) aux jours de Sepâloulou, le grand roi "des Héthiens, et de même les conditions établies aux jours de Maouinour, "mon père (lisez: frère). Je les accomplirai, que Ramsès-Meïamoun, le grand "roi d'Égypte, voie l'accomplissement...... nous avons "juré ensemble, à commencer par ce jour, nous les accomplirons et nous tien-"drons les articles fixés. Si un autre arrive au pays de Rà-ouser-mâà, "éprouvé par le soleil, le grand roi d'Égypte, qu'il envoie au grand roi des "Héthiens, disant: Viens! pour que je (t') accorde de mes victoires sur lui "(l'autre). Le grand roi des Héthiens, qu'il agisse [alors conformément aux "conditions de l'alliance] et que le grand roi des Héthiens vainque ses enneuis. "Et si le grand roi des Héthiens ne vient à (lui-même), qu'il (envoie) ses "guerriers et ses cavales [pour qu'ils] battent ses ennemis dans..... "Ramsès-Metamoun . . . . . . . . . . . . pour les serviteurs après eux qui "font l'autre - - - qu'il marche pour les vaincre. Le grand roi des Hé-, thiens fit le serment..... il est venn en vainqueur pour "battre ses ennemis. Si l'intention de Ramsès-Melamoun est de venir, il sera... "...... pour renvoyer la réponse au pays de Cheta, "Mais si les serviteurs du grand roi des Héthiens s'approchent de lui, que ..... aux pays de Ramsès-Metamoun, le grand "roi d'Égypte. Qu'ils arrivent chez le grand roi des Héthiens, que le grand roi "des Héthiens ne les reçoive point; mais que le grand roi des Héthiens les "fasse retourner chez Rå-ou ser-måå, éprouvé par le soleil, le grand roi "d'Égypte..... qu'ils arrivent en Égypte pour se faire ser-"viteurs d'autrui, que Rà-ous er-mâà, éprouvé par le soleil, ne les aceueille "pas, mais qu'il les fasse retourner chez le grand roi des Héthiens.. Si . . . . . . Des lacunes d'une étendue fort regrettable ne permetteut plus de suivre le contraut des arrieles de ce eurieux traité. Il résulte cependant d'un exanen attentif des parties conservées du long texte, que l'acté trait si sous la protection des divinités principales des villes des deux pays. Pour les villes héthiennes, ce sont Soutech et Astaroth qui jouent le rôle de divinités protectrices.

Les campagnes que le roi Rameès II entreprit contre les peuples alliés de Camann, sont rendues authentiques par l'existense de stéles sculptées sur les rochers du Nahr-ch-Kelb, près de la ville phénicienne Bériout, et sur ceux d'Adlonn, près de l'ancienne Tyr, par l'ordre du pharaon. Malgré leur état actuel de mutilation, il est facile de reconnaître que les tableaux, à la partie supérieure de chacune, représentaient le roi égyptien en vaimqueur d'ennemis asintiques. Les longs textes, au dessous, qui se rapportaient à la description des campagnes de Ramsés, commencent par des dates appartenant aux premières aunées du règne de ce roi.

L'intine alliance entre le roi égyptien et le chef du peuple héthien, est confirmée de plus par le mariage contracté eutre Ramsès et la fille du roi héthien. A Abousimilel, le tableau supérieur de la stèle gravée sur le rocher, tout près du temple de Ramsès II, nous fait reconnaître le roi héthien ainsi que sa fille, qui avait adoptée, comme reine feume du pharaon, le nom officiel Râ-mâā-our-nefrou (273). C'est le premier exemple d'un mariage sembable que les monuments fournissent. Plus tard ces linisons furent très-poirérales. Des pharaous, probablement par suite de raisons politiques, se marient avec des princesses étrangères et ainsi réciproquement. Le roi Juif Salomon, par exemple, avait dans son harem la fille du roi égyptien contemporain.

Ces guerres contre l'Asie mises à part, la longue durée du règno de Raunès fut remplie de campagues contre les nègres du Soudan et les Libyens. Les tableaux belliqueux du temple de Beit-el-Otualli nous les font reconnaître, en ajoutant les figures et les noms de princes d'Éthiopie qui, au temps de Ramsès, gouvernaient la Yubie.

Mr. Lepsius a retrouvé les nous de sept gouverneurs: ce sont Anj., Auenemapet, Setšouán (dont nous possédous plusieurs monuments) Mes om Messouj, Pâour, Amenemheb et Nechton. Le nombre de sept princes d'Éthiopie, sous le règne de Ramsès, s'accorde très-bien avec la longue durée de vie de ep pharson.

Un monument très-eurieux, discuté il y a six ans par Mr. Bireh, se rap-

porte aux mines d'or exploitées par les Egyptiens au temps du grand Ramsès en Éthopie. Le savant anghis que je vieu de noumer, en a publié, le premier, la trubuletion rous la présenteurens aux lecteurs de notre ouvrage à l'aide des lumières apportées par Mr. Birch pour éclaireir le sens de la plupart des passages difficiles. C'est me stèle de 38 lignes de texte hiéroglyphique, découverte tout près de Dakkèh en Nubie.

## Traduction

de l'inscription gravée sur une stèle et concernant les mines d'or en Éthiopie.

"L'an 3, le 4 du mois Tybi, sous le règne de la Sainteté d'Horns le "Soleil, le taureau puissant, aimé de la justice; seigneur des diadèmes, gon-"vernant l'Égypte, châtiant les pays étrangers; le Horus d'or, riche en "années, grand par des victoires: le roi de la llaute et de la Basse-"Égypte, Rà-ouser-māà, épronvé par le soleil, fils du soleil, Metamoun-"Ramsès, donnant la vie à toujours et léternellement, aimé d'Ammon-Rà, "seigneur des trônes des deux mondes, résidant à Thèbes; manifesté sur le "siége d'Horus des vivants comme son père le soleil tous les jours, le dieu gracienx, seigneur du monde au sud de Houd, l'Horus ravonnant (?), le bel "épervier d'or pur; qui a convert l'Égypte de ses ailes, qui donne la lumière \_aux esprits purs, le rempart de la force et de la victoire, qui est émané des \_flanes; terrible en exerçant sa vaillance pour élargir les frontières de l'Égypte, "semblable par les couleurs de ses membres dans le combat victorieux au dieu "Mentou; seigneur des diadèmes; la jouissance fut au eiel le jour de sa nais-"sance et les dieux (disaient): nous l'avons engendré, et les déesses: nous "l'avons né pour gouverner le royaume du soleil, et Ammon: je l'ai créé pour "faire la justice sur son trône terrestre, établissant le cicl, tranquillisant les "dieux et pacifiant en son temps; le taureau puissant contre l'Éthiopie, le "vil pays, le griffon furieux contre le pays des nègres, dont les serres ont mis "en fuite les montaguards, et dont la corne les a frappés, dont les esprits "s'emparaient de la terre de Chenti-hen-nefer, dont les terreurs ont touché "le pays de Kârouj, dont le nom a circulé dans toutes les terres, par les victoires remportées de ses bras: l'or sortit de la montagne à son nom comme "(à celni) d'Horus, seigneur de Bâkâ, . . . . . sur les pays du sud, comme Horus "de Śaāmā, seigneur de Bouhān, le roj Rā-ouser-māā, eprouvé par le "soleil, fils du soleil et de ses flanes, seigneur des diadèmes, McIamoun-Ramsès, "vivant éternellement et à toujours comme son père le soleil, tous les jours -"voici que sa Sainteté fut à Memphis pour faire des actes de remerciments à "ses pères, les dieux seigneurs de la Haute et de la Basse-Égyple, pour qu'ils "d'années. Un de ces jours, voiei que sa Sainteté était assis sur le trône d'or "pur, garri de couronne set de plumes, Johnant des ordres sux pays dont apportait de l'ex, et méditant sur les plans de creucer des puits sur les routes «qui manquaient d'eau; après avoir entendu dire qu'il y avait beaucoup d'or «dans le pays d'Akţitaon, mais que sa route manquait tout à fait d'eau. Alors des plaintes arrivérent de la part des mineurs qui y lavaient l'or, disant que ceux qui s'en approchaient, monsaient de soif sur la route, avec leurs "bandets devant eux, ne trouvant pas leur ..... de boire si l'eau ne toutsait pas "du ciel, de sorte qu'on n'apportait pas for de ce pays à eause de la stérilité. Alors as Sainteré fut harangué par le garde des sesaux (?) qui se trouva "amprès d'elle: Salut! que les chefs ouvrent leur bouche à sa Sainteté, au sujet "de ce pays noi le les ferà vieur la finistant devant à Sainteté.

"Leurs mains furent en adoration devant sa figure avec des lonanges, et "saluant sa belle face. Ils donnèrent alors la description de la nature de ce "pays, en ouvrant leur bonche pour exposer les manières de creuser un "puits sur sa ronte. Ils disaient en présence de sa Sainteté: Tu es comme le "soleil, car tu fais tout ee que tou coeur désire, tout arrive. Si tu as formé un "dessein pendant la nuit, la terre étant éclairé, il est réalisé. Nous sommes "venus pour faire les rapports sur tes mines, - car lorsque tu fus couronné, "nous ne l'avous ui entendu ni vu - rien existe égal à elles. Tout dis-"cours sortant de la bonche, est semblable aux paroles du dien Horma-"chou. La balance (de la justice) est au milieu de tes lèvres et le vase de "l'équilibre est établi par le dien Tanud. Il n'existe pas de ronte que tu ne "connaisses pas jusqu' à (?) son extrémité, semblable à tes . . . . . , et le monde "ne porte aueune place que tu n'aies vue. Il n' y a pas de pays sur lequel "tu n'aies mis ton pied à plusieurs reprises, — — — — — tu as "formé des desseins, lorsque tu étais encore dans l'ocuf et dans l'état d'un "enfant - - tu étais un garçon portant la tresse et aueun monument ne fut "fait sans toi et ancun ordre ne fat envoyé sans toi. Tu as fait la porte supéprieure au ..... Tu étais un jeune homme âgé de dix ans et toutes les "constructions furent dans ta main, posant leurs fondements. Si tu as dis à "l'ean: sors de la montagne, l'eau céleste arriva suivant ta parole, comme tu es le "soleil anx membres du dien Chepra et en formant la justice, Tu es l'image "vivante du soleil et le fils de ton père Toum d'Héliopolis. Le dien Hou est adans ta bouche et le dieu Så dans ton coeur, le siége de ta langue, c'est le

"sanctuaire de la vérité. Un dieu est assis sur tes lèvres, et tes paroles son que céré les ouvrages. Tue s (vivant) à toujours. On fait d'après tes ordres, on certent toutes tes paroles, ô notre voil.— Le pemple d'Akâjiãou parla ainsi, Alors le prince d'Éthiopie dit à — devant sa Sainteté: Il (le pays nommé) "manque eu effet (?) d'eau depais le règne du Dieu, et on meurt en lui par soif. "Tous les rois antérieurs désiraient creuser un puits en lui, mais ils ne réuis-saient pas. Le roi Râ-men-mâa (Séthos le") le fit également. Il fit creuser un puits d'une profondeur de 120 coudées, en son temps: mais il fut abandonné "sur le chemin, ear l'eau n'en sortit pas. Si tu dis toi-même à ton père, le dieu, «Nil, le père de dieux; fais que lean parisse de la montagne il sers fait tout "comme tu auras parlé et comme tu auras ordonné; ear nous-mêmes étant pré-sents, les invocations ne sont pas exanées; mais toi, tu es aimé de tes pères, "tous les dieux, plus que chaque roi, depuis le règne du Dieu.

"Sa Sainteté dit alors aux chefs: Tont ce que vous avez dit est vrai, car

Nous n'osons pas donner la traduction du reste de l'inscription trop mutifie dans toutes ses parties. Il en résulte néanmoins, que le puits creusé par l'ordre de Ramsès II, fut appelé d'après le nom de ce pharaon: "le puits de Metamoun-Ramsès."

"mais semblable chose fut faite depuis les règnes de . . . . . . "

Cette stèle est d'un haut interêt sons plusieurs rapports, et nous dirigeons l'attention du lecteur sur le travail de Mr. Birch qui en a discuté les points les plus saillants.

Ramsès est à Memphis, assis sur son trône. S'occupant des terres qui

procurent de l'or à la couronne égyptienne, on lui annonce l'existence de mines d'or au pays d'Akâjtãon (probablement le Ge bel-Ollaki d'anjourd'hui), en fesant remanquer l'impossibilité de les exploiter, à cause de l'extrême manque d'œau. Les chefs du pays, aidés par le prince d'Éditopie, lui adressent leurs hommages et la prière de faire creuser un puits dans l'aride montagne. Pour réuissir il n'avait qu'à invoquer le dieu Nil, qui ferait paraître l'eau au puits. Ramsès exauçant leur demande, invoque le dieu, et l'eau sort de la montagne. Le puits cruesà extet place est nommé d'ajrès la cre

Parmi les prodiges que Morse, par ordre de Dieu, exécuta devant son peuple, il en est un qui ressemble, jusqu'aux moindres détails, à l'action de Ramsès. En voici le récit de la Bible.

"Le penple done eut soif en ce lieu-là, par faute d'eau; et ainsi le peuple "murmura contre Moïse, en disant: Pourquoi nous as-tu fait mouter hors "d'Égypte pour nous faire mourir de soif nous et nos enfants, et nos "troupeaux."

"Et Motse cria à l'Eternel, en disant: que ferai-je à ce peuple? "Dans pen ils me lapideront.

"Et l'Eteruel répondit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec toi "des anciens d'Israël; prends aussi en ta main la verge avec laquelle tu as "frappé le fleuve, et viens.

"Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher en Horeb, et tu frap-"peras le rocher, et il en sortira des eaux, et le peuple boira. Moïse done "fit ainsi, les anciens d'Israël le voyant." Il est curieux et bien à observer que les auteurs grees oui se sont occunés

de l'histoire d'Égypte, notamment Hérodote et Diodore, ont attribué au nom et à la personne de Ramsés II, qu'ils appellent Nésostris on Sésosis, non senlement ses proprès actions, mais encore les exploites et la grandeur de quelques autres phaçaous puissants comme Séthos I<sup>et</sup>, Tothmosis III, et Ousertés en III. C'est par là que s'explique uniquement la confusion dans le rricis historiques de ces auteurs. D'appès eux, Sésoris s'avit conquis la Libye, l'Éthiopie, l'Arsbie (une flotte égyptienne de 400 grands vaisseaux naviguait sur la mer Ronge). l'Asie jusqu'aux fleuves du Gange et du Tanaïa, ainsi que de l'Europe la Thrace.

Cette étendue des conquêtes de Sésostris qui auraient embrassé l'empire d'Alexandre-le-Grand, n'est nullement confirmée par les monuments. Nous ne possèdons aurane indication authentique, que Sésostris ent mis le pied sur les parties intérieures de l'Asie. Les inscriptions qui font mention de ses guerres, ainsi que des peuples vaincus, no citent pas d'autres noms propres érrangers que ceux que nous comaissons déjà par les listes ethnographiques, et ces listes mêmes serublent avoir passé en habitude, sans avoir la foi historique. Autant que nous pourons juger par fétude monumentale, Ramaès II brilla sur les plaines de Canana et dans les déserts et les montagnes de l'Ethiopie. Il combatti les Libyens et ses vaisseaux flottaient sur la Méditerranée, allant aux côtes de la Syrie et visitant les lts. La piussance maritime appartient à une époque plus récente et les titres de Ramsès II, qui supposent des victoires navales, doivent être eurégistrés dans la classe des mensonges monumentaux, or, si Ton veut, des flatteries polítiques diversisant Toeil et foreille des pharonos, comme si, par exemple, Ammon-Rà a donné à Ramsès "le Sud, le Nort, IEst, Pouses, et les lits au milies de la mer.

Parmi les notices historiques que nous devons aux auteurs grees, il y en a cepeudant qui confirment les traditions monumentales d'une manière trèssatisfaisante. Jy compte la mention de stèles érigées par Sésotris dans les pays vainens, comme celles du Nahr-el-Relb, que Thistorien Hérodote avait rues de ses propres yeux, en Palestine syrieune\* comme il désigne lancien pays où Bériout fint située. Jy compte ensainte le grand soin attribué à ce roi pour la construction de temples, de nouvelles villes, pour l'érection de digues, pour le creiusement de canaux, enfin pour tout ce qui concernait l'amélioration de l'état de son pays.

D'après ces mêmes auteurs, Sésostris employa les capifs de guerre pour les constructions publiques. Nous avons examiné plus haut cette habitude des rois égyptiens qui leur permit d'exempter leur peuples de pareils travaux. Pour prendre aux captifs foccasion de se sauver d'une manière facile, il transfera adoritement les captifs sistiniques en Nubie, et les hègres au Nord. Une inscription d'Abousimbel l'exprime ainsi: le roi...qui, a conduit le peuple agés nègres un pays du Nord et les Âs no u (le sà skistes) en Nubie.

Parmi les villes que le roi fit construire, nous citons en premier lieu trois villes en Nubie. A l'endroit appelé aujourd'hui Gerf-Hussén, il fonda une ville avec un temple qui fut consseré au dieu "Prifa de Rameies." Il hui donna le nom Pe-přáfa "ville du disen Přáfa." A Sebona, un autre cindroit avec un temple "d'Amon de Ramsès" fut fondé par le pharaon et appelé d'après le dieu Pe-a au en "ville d'Ammoné" (Diospolis). A Der il fit construire une troisième ville avec un temple du dieu Rå (le soleil). Les inscriptions la désignent par le nom Pe-rå "ville de Ra" (Héliopolis). A Abousimbel, il fonda une ville qu'il appela d'après son propre nom Pe-Râmessou "la ville de Ramés."

Il y fit ereuser un sanctuaire dans le roe, consacré aux dieux Ammon, Ptah, Ra et Sontech, tons avec le surnom "de Ramsès." C'étaient les quatre dieux principaux doués par Ramsès d'un eulte spécial répandu par toute l'Égypte.

Diodore rapporte, dans sa Bibliothèque historique, que Ramese, qu'il appelle Scaoosis, fit construire, pour défendre les parties est de l'Égypte coutre la Syrie et l'Arabie, par le désert une figne de fortifications, qui commençait par Pélnes et finissait par Héliopolis, d'une longueur de 1,500 stades. Quoique des tableaux monumentaux nous forcent à la supposition que ces forteressuitées généralement sur des puits, existaient déjà sous Séthos l'\*, père de Ramsès (voy, pag. 129) qui, le premier, ercusa le canal du Ouadi-Toumilat, il est néammoins assuré que Ramsès de son côté finit ou agrandit ces constructions destinées pour défendre la frontière est de l'Egypte.

Les payyrus font connaître surtout deux villes situées sur le dit canal, dont l'importance est mise hors de doute par plusieurs passages des inscriptions, et qui furent fortifiées par notre roi Ramsès. Ces villes-là sont d'autant plus remarquables que la Bible les mentionne, sous les noms de l'ithom et l'hannsès, comme étant bâtes par les Julié.

Nous avions observé plus haut que d'après toute apparence Joseph fut vondu en Égypte pur ses frères au temps du roi des S às ou Aprèj II. Après l'expulsion des pasteurs, les fils d'Israel restrernt en Égypte, reteuns, comme il paraît, par leurs nouveaux maîtres, les pharnons de la dix-neuvième dynastis, qui les traitaient comme les autres capits conduits de leurs expéditions guerrères en Égypte. Sons cette domination, le nombre des Julis s'était multiplé notableunent, de sorte qu'ils firent peur aux pharnous de la dynastie suivante, notamment à l'amsès-le-Grand, qui par tous les moyens possibles chercha à supprimer le peuple étrauger. C'est ce pharnon dont nous parle la Sainte Eeriture, diants: ¿Deptis il s'éleva un nouveaur oi sur l'Égypte, lequel "n'avait point comm Joseph; et il dit à son peuple; voici que le peuple des quantents d'Israel est plus grand et plus puissant que nous; agissons donc pru"deument avec lui, de peur qu'il ne se multiplé, et que s'il arrivait quelque "guerre, il ne se joignit à uos ennemis, et ne fit la guerre contre nous, et qu'il
"ne s'en allat du pays.

"lla établirent done sur le peuple des commissaires d'impôts pour Inflige, "ne le auchargent; car le peuple bâtit des villes fortes an Phanon; savoir "Pithom et Raausés. Mais plus ils l'affligenient, et plus il multipliait et eroissait "en toute abondance; c'est pourquoi ils hatsasient les enfants d'Israel. Et les "Egyptiens faissaient servir les enfants d'Israel aver rigueur, tellement qu'ils "leur rendirent la vie amère par une rude servitude, en les employant à faire "du mortier, des briques, et tonte sorte d'onvrage qui se fait aux champs; tont "le service qu'on tirait d'eux était avec rignenr."

Ce rapport authentique de l'Exode est commenté d'une manière bien satisnisante par les monuments égyptiens. Quoique la Bible ne fasse pas mention du nom de ce pharaou (œ mot ne signifiant que "la grande misson" pher-á â titre donné à tous les rois égyptiens, comme nons l'avous exposé plus hant), il est aisé à prouver que ce n'était aucm autre, que Ramsès-le-Grand dout nous nous occupons stans ce chaiptire.

La peur que le graud nombre des enfants d'Israél lui insgirèrent, et sa crainte qu'ils ne quittassent son pays, expligne tres-bien un des dereines articles de son traité avec le roi héthien. Malgré les lacuntes qui, par malheur, interrompent les passages du truité, il est cependant permis de recomantire que Ramsès et Chetsais promettent, l'un l'atturé, de renvoyer réviroquement leurs sujets qui se seraient sauvés d'Égypte au pays héthien on du dernier en Égypte.

La question sur l'identité du pharaon de l'Exode avec Ramsès II, est à la fin mise hors de chaque doute par l'ordre qu'il donna aux enfants d'Israél de lui bâtir les deux villes Pithom et Raamsès.

Comme jo l'ai remarqué ci-dessus, les papyrus mentionnent ces deux undroits existants déjs sous Séthos Iv, par leurs nons égyptiens: Pâ-e-bt Ontun-Zilou (ou Zărou) et Pê-ràuessou. Le premier signife, la citadelle du peuple étranger des Zărou (des Tyriens 7); l'autre, la ville de Râues sou. Ces netiens villes attivéed auts lo Onadi-Tomnifis sur l'autien anal, out été fortifiées ou agrandies et embellies par Ramsès II, qui après sa guerre contre les Il éthiens, entra solemellement à Rausès (comparez pag. 145). C'est ce que les inscriptions nous apprenent le plus strictement.

Ayant gagné de cette manière, grâce à ces deux indications monumentales, la base solide pour les recherches utilièreures sur l'Intérior des enfaints d'Bracil en Égypte, nous aurona la grande satisfaction de voir que tous les détaits dounés par l'auteur de l'Exode sur le séjoin des Julis en Égypte et leur sortie de ce pays, Secordrela parfaitement avec les conditions que l'hisotive de l'famsès II et de son fils successeur doiveut exiger nécessairement d'une critique judicieuse de cette dpoque.

La ville de Rannsès devait exister déjà aux premières années du règne de son fondateur Rannsès II, car nous savons, par le papyrus Sallier, que le roi après sa grande bataille contre les Héthiens et leurs alliés l'an 5 de son règos, entra daus cette ville. C'est vers ce temps que Motse, le législateur inture des enfaints d'Irarel et le fondateur de lour république héceratique, devait être né. Comme Ramsès II régna 66 ans, le règne de son successeur, sous lequel la sortie des Julis eut lieu, embrassa la durée de 20 ans, et comme Motse avait l'âge de 80 ans au temps de la sortie, il en résulte évidemment que les enfants d'Israel quittèrent l'Égypte une des dernières ix années du règne de Mernepthi-Hotephermää, éest à dire entre 1327 et 1321 avant l'ère chrédienne. Si nons aduettons que ce pharson périt dans la mer, selon le rapport biblique, Motse serait né 80 ans avant 1321, ou 1401 av. J. Chr., la sixème année du règne de Ransès II.

Le nom de Motse est tout-à-fait égyptien. Son écriture hiéroglyphique est Mes ou Messou nom qui signifie "l'enfant" et qui fut porté, entre autres, par un des sept princes d'Ethiopie sous Ramsès II (voy. plus haut) contemporain du législateur juif.

La trouvaille de l'enfant Moire par la fille du pharson, son éducation à la cour du roi, sa fuite au pays de Madian, sous Ramès II, tons ces événements sout trop comms pour en faire le rapport dans cet ouvrage. Quant à la sortie des enfants d'Israèl, nons y reviendrons en passant en revue les faits bistoriques sous les successeur de Rameès.

La présence de eaptifs sémitiques et l'existence de troubles causés par ces prisonniers, est ecrtifiée par une histoire, quoique défigurée, qui se lit dans Diodore.

Cet auteur rapporte que les captifs emmeués de Babylone par Ramsès, firent une révolte. Ne pouvant pas supporter les pénibles travaux auxquels ils furent condannés, ils s'emparèrent d'une place forte située sur le fleuve et se défendirent contre les Egyptiens en dévastant les régions voisines. Le roi, forcé sans doute par la mécessité, leur accorda un pardon général, leur laissa la place occupée par eux qu'ils appelèrent, d'après leur patrie, Babylone. C'est cette même place qui existe encore de nos jours, plus connue sous le nom du Vieux-Caire.

La tranquilité du pays, pendant la longue durée de règne de Ramsès II, expliquera le nieux le grand nombre de monument equi furent exécutés dans toutes les parties de l'Égypte et de la Nubie par les ordres du pharaon puissant. Nous en trouvons à partir du Gebel-Barkal, situé entre le 18, et 19, degré de latitude géographique, jusqu'aux cotes de la Méditerranée. Leur grandeur et leur beauté, comme cela a été remarqué plus haut, n'est pas toujours la même. Tautôt ils nous rappelleut les plus belles époques de l'architecture et de la sculpture égyptiennes, tantôt ils sont restés sous le niveau de la médiocrité. Il serait inutile de donner une liste complète des monuments dont Ramsès couvrit le sol égyptien et qui existent encore de nos jours. Nous nous bornous à attirer l'attention du lecteur sur ceux que le pharaou contemporain de Motre fix exécuter à Thèbes, sa résidence.

Les parties du grand temple de Lousper regardant le nord, lui doivent leur origine. Nous savous que le roi Auténophis III y fonda un sauctusire; Ramsès y sjouta ces nouvelles parties, qui malgre leur cohérence avec le temple antérieur, forment un ensemble pour soi-même. Devant les pylônes if it ériger deux obélissques et élever deux statues colossales représentant as personne. Les façades extérieures des pylônes sont couvertes de sculptures et d'inscriptions hiéroglyphiques. Elles nous rappellent la campagne du roi contre les Héthiens et leurs alliés, ainsi que la prisc de Kedes et le campement de Tarmée égyptienne au pays des Amorréens. Le long texte explicatif au-dessous de ces sécines commence par la étade el fan 5, le neuvième jour du mois Epiphi du règne de Ramsès II. Une inscription tracée au-dessus de la figure du roi, le désigne comme:

"le dieu gracieux, qui à battu les neuf peuples, qui a massacré des myriades dans un moment, qui a réduit au néant les peuples renversés dans leur "sang, sans qu' aucun autre ne fût avec lui."

Les deux obélisques, dont l'un a été transporté à Paris où il décore la place de la Concorde, appartiennent aux plus beaux monofithes de oe genre. Confectionnés de granit rose, les gravures de textes hiéroglyphiques y sont faites avec une habileté et une finesse qui in appartient qu'aux maitres dans ces sortes de travaux. On se demande tojujors à l'aide de que lis intruments les auciens Egyptiens aient pu vaincre la dureté du granit qui s'oppose même aux meilleurs instruments de nos artistes modernes.

Les légendes hiéroglyphiques qui couvrent les quatre faces des obélisques, ne coutennent que les titres de Ramsès, des louanges exagérées et des flatteries dietées par les prétres égyptiens. Nous n'y rencontrons rien qui puisse fournir un seul moment historique.

A Karnac le grand temple d'Ammon fut élargi et embelli par le héros. Ramsès qui partit des constructions de son père, laissées inachevées à sa mort, comme il paratt. Cependant il est très-remarquable que les ouvrages exécutés sous Séthos les sont de besucoup supérieurs à œux qu'on fit par les ordres de son fils Ramsès. On voit en effet que le règne de Ramsès II indique la fin de la belle époque des arts, Le deuxième pylône du temple d'Ammon fut fouvrage de Ramsès II, du noins les sculptures et les kégendes hiéroglyphiques se rapportent à son nom. A la porte il y avait deux colosses du roi en granit. L'un, assez bien conservé, porte sur le dos les titres et les noms du roi. A la gaucles on remarque la fiqure de sa fille a princesse et la reine Bânt - ânt (272) nom sérimique signifiant "fille de la décesse Ânat," peut-être la femme d'un roi héthien contemporain de Ramsès. Les murailles extérienres du temple, ainsi que des architraves et des colomes de la grande salle de Séthos l'y, out ornées, de même, de tableaux et de textes hiéroglyphiques nons reportant à l'époque de Ramsès II. Comme je l'ai remarqué plus haut, un de ces textes gravés aur me partie d'une maraille sud, est tidentique avec le poéme de Pe rela Gorr.

Sur le côté ganche de Thèbes il y a deux édifices de Ramsès II qui miritent d'être mentionnés comme des souvenirs remarquables de son règne. C'est d'abord le temple de Séthos Ird de Qourna, agranudi et terminé par Ramsès, Nous avons observé plus hant que Séthos Ird avait dédité un temple fundraire à son père défunt Ramsès Ird. Ramsès II, qui finit les constructions commencées par son père, consacra ce même temple à la mémoire de son père et de son grand-père, ce qui résulte du sens de plusieurs légendes hiéroglyphiques. Une longue inscription gravée sur la muraille du portique regardant le lever du soleil, débute ainsi:

Le roi de la Haute et de la Basse-Égypte Ramsès II, il a fait cette construction en l'honneur de son père Ammon-Rà, seigneur du eiel, roi de "Thèbes, et embelli l'édifice de son père, le roi défunt Sethos ly-. Vers la fin de l'inscription, le lecteur est averti que le roi avait dédié aussi au dieu Ammon une barque dorée, dans laquelle il fint porté à ce temple pour la fête ammelle "de la montagne. "Cest probablement cette barque dont Diodore a fait mention dans son aperçu historique du roi Sésoosis. "Il fit construire, rapporte et auteur quant à ce pharaon, il fit construire ne barque du hois de écèlre, "d'une longueur de deux cents quatre-vingt coudées. Elle était dorée au-dehors "et argentée au-dedans. Il la consacra au dieu qui, à Thèbes, jouit de la plus "lante vénération."

Le même auteur nous a laissé, d'après llécatée, une description du grand pale qu'il appelle le tombeau d'Osymandyas édifice identique avec le temple de Rames la Idédié au dien principale de Thèbes, Aumon-R. Comme les légendes dédieatoires désignent ee bel édifice par le nom "maison de Rames la Idé Thèbes," il est préférable de l'appeler avec Champollion le Jenne le Rames sé in de Rames sérons.

Sans vouloir entrer dans une description détaillée de ce temple, dont Terchitecture et la sushpure appariement sans douts à ce qu'il y a de plus noble et de plus pur à Thèbes, nous appelerons cependant l'attention du lecteur sur quelques sujets reunarquables, soit pour les tableaux seulptés sur les massifs de ses pylones et les bas-reifes des parties intérieures du temple, soit pour les inscriptions, soit pour les restes de statues renversées et cassées par la abrabarie de dévastateurs étrangers.

J'ai remarqué plus haut que les faces des massifs qui forment les pylônes du Ramession, représentaient dans leurs sculptures, les seènes de la guerre de Rameis avec les Héthiens, l'an 5 de son règne, ainsi que les forteresses conquises en Canana l'an 8 de son règne. Les inscriptions qui accompagnent ces seulptures, expliquent les sujets historiques, en ajoutant des titres et des louanges hyperboliques en l'honneur du pharaon victorieux. Elles rappellent surtout ses grands exploits lorsqu'il fut forcé de combattre tout seul les masses des ennemis alfiés.

"Voigi, disent-elles, voiei ce que sa Sainteté a fait. Après avoir été an nord-ouest de Kede's, il entra an milieu des ennemis héthiens, tont seul, "personne ne fat avec hui. Il trouva qu'ils l'eutoursieut, deux mille cinq cents fait le nombre des cavales dans tontes leurs routes. Il les tus fesant un massacre devant ses cavales. Il renversa tous les chefs de tous les peuples "alliés aux Héthiens avec leurs grands officiers, leurs guerriers et leurs cavales. Il les précipita, l'un après l'autre, dans le fleuve d'Airo un fâ. Alors "le roi des Héthiens se tourns, ses mains adorant le dieu gradeux."

Ces tableaux dont le sujet principal se rapporte aux guerres contre les Chet à ou les Héthiens (une légende hiéroglyphique conservée sur une des pierres détabées des pylones, les désigne par la deux îème campagne du rol), ont été en vue, lorsque l'auteur gree Diodore, dans sa description du tombeau d'Osymandyas, parde des tableaux dans les deux péristyles, représentant, le roi fesant la guerre aux révoltés de Baetriane. Je n'ai pas besoin de dire que ce sont les Héthiens dont le nom égyptien p à-Chet à " (pays) de Chetà" a douné naissance à leur comparaison avec les habitants de Baet-riane).

La statue colossale d'Osymandyas, d'après Hécatée la plus grande de tontes les images en Égypte, est aujourd'hui renversée et cassée. Les immenses débris d'une statue de Ramsès II, faite aux temps jaid d'un seul bloe de granit de Syène, montrent clairement que les mesures attribuées dans l'onvrage de Diodore au colosse d'Osymandyas, sont conformes à la vérité à quelques experipons près. Comme Champollon la reunarqué défi, ec colosse, quoique assis,



n'avait pas moins de trente-einq pieds de hauteur, non compris la base, second bloc d'environ trente-trois pieds de long sur six de haut.

La grande salle de la bibliothèque dont le même Diodore fait mention comme fesant part du tombeau d'Osymandyas, est probablement la même chambre qui sur son plafond est décorée du grand tableau astronomique.

Outre les sujets purement astronomiques, tels que les figures des plotestes, des décans et d'autres constellations principales de la sphère égyptienne, on y reconnait la série suivante des divinités protectrices des douze mois de l'année égyptienne:

- 1. Thôout, la déesse Techi.
- 2. Phaôphi, le dien Ptâh de Memphis.
- 3. Athôr, la déesse Hathor.
- 4. Choiahk, la déesse Pâcht.
- Tôbi, le dien Min (on Chem).
   Mechir, le chacal appelé roukh our "la grande chalenr"
- 7. Phamenôth, le chacal appelé ronkh ne j "la petite chaleur."
- 8. Pharmouthi, la déesse Rennouti.
- 9. Paschôns, le dien Chonsou.
- Paôni, le dieu Chentj.
- 11. Epiphi, la déesse Apeti on Apep.
- 12. Mesôré, le dien Hormachou.

En comparant les noms de ces divinités avec ceux des mois qui leur étaient consacrés, on s'aperçoit que les dénominations des mois usitées encer aujourd'hui en Égypte tient pour la plupart leur origine d'ancienne divinités. Le premier mois Thoont doit être appelé ainsi d'après le nom du dieu T âu nd ou Toth, malgré que notre liste lui assigue comme protectriceune déesse nommée Techi. Nous savons par une autre liste de mois gravée sur les murailles du temple d'Edfon, que les figures et les noms de ces divinités ne furent pas tonjours les mêmes, mais qu'ils changivent par des raisons inconnues. Afinsi de deuxième mois Phabphi fut consacré à Ptah de Memphis, tandis que le diet à Edfou est appelé Mench. La dénomination copte Phabphi n'est pas d'accord avec les noms cités de ce dieu. Elle suppose la form a ancient Pâ-api "le (mois) d'Api\*, ou pent-être Pâ-hāpi , celui du taureau Apis\*.

Le nom du troisième mois est expliqué clairement par sa déesse Hâthor, la Vénus égyptienne. La déesse Pâcht préside au mois de Choiahk d'après le Ramesséion. Pas d'accord entre le nom de la déesse et celui du mois. Le commentaire du dernier est fourni expendant à Edfou où le dieu éponyme Kāĥik préside au quatrième mois de l'année égyptienne. Nous remarquons sculement que le dieu ithyphallique présidant au mois de Tôbi, est appelé à Edfou sér-bot, créateur du froment<sup>e</sup>. La désess Reunouti, protectrice du mois Pharmouthi et présidante à la récolte, a donné probablement missance à la dénomination du mois copte. De Pha-rennouti à Pharmouthi il ne me paratt pas être loin.

Le mot copte Paschois ou Pachon se décompose en Pâ-chon s, celui de Chosa ou Chonson.º Cost le nom di citic qui sekon les monuments présidair à ce mois. Nous ne savons rien quant à l'origine du mois suivant Paôni qui cependant doit être décomposé en Pâ-oni. Peut-être ce dernièr mot est identique avec le nom hiéroglyphique kâni ou âni, la eynocéphale. Cet animal présidait, selon les doctrines égyptiennes, aux équinoxes; aussi sur le tableau astronomique de Ramesestion il figure assis sur le so-disant inloire.

La déesse Apet i ou, comme le groupe hiéroglyphique représentant son nom peut être lu aussi, Apep a donné naissance au nom Epiphi du onzième mois copte. Le dernier mois de l'année, Mesoré, paraît devoir être décomposé en mes-lor-rà "la naissance d'Horus le soleil."

Nous finissons cette digression au sujet du calendrier égyptien, par une observation relative au groupe hiéroglyphique par lequel les anciens Égyptiens ont désigné le commencement de l'année fixe.

Dans une des deux bandes de texte par lesquelles le tableau susdit se trouve encadré, on dit par rapport au pharaon Ramsès II

6. Pa firmament

7. \* 100 le matin

du commencement de l'année fixe.

L'explication du septième groupe comme matin, proposée par nous dans un mémoire intitulé: Nouvelles recherches sur la division de l'année des auciens Égyptiens, fournit le sens exacte du groupe suivant, dont la signification encore douteuse de l'année vague ou l'aunée astronomique est déterminée à la rigueur par le contenn général de la phrase. Le Sirius ne se lève pas toujours le premier jour de l'année vague, mais de grand matin, le premier jour de l'année fixe. C'est donc par les signes 🎶 ou par 🤯 qu'on désigne hiéroglyphiquement le commencement de l'année solaire.

Parmi les autres sculptures du Ramesséion, nous désirons encore attirer l'attention du lecteur sur deux sujets représentant l'un, la grande panégyrie d'Ammon fêtée solennellement par Ramsès II, l'autre la liste des fils et des filles du même roi.

Dans le tableau qui nous fait connaître la grande fête d'Ammou sous sa forme particulière de Min ou générateur (Priape) et qui est semblable à une scène du même sujet dans le temple de Médinet-Abou, on peut étudier aisément les moindres détails regardant les actes particuliers de la cérémonie. La scènc principale nous montre le roi, avec une faucille, coupant une gerbe de froment, en présence de la reine Meri-en-mout Nefert-ari qui assiste comme spectatrice à cette cérémonie,

Un prêtre qui a reçu, des mains du pharaon, la gerbe coupée, la présente au divin taureau qui est devant lui, portant le nom de taureau blanc. C'est sans doute l'animal sacré du dieu Min. Cette action est appelée "celle de mettre le froment sur la terre devant ce dieu."

Auprès du taureau, des statues appartenant aux rois prédécesseurs de Ramsès figurent devant le spectateur. On y voit les pharaons: Tâuudmes III, Amenhotep II, Tauudmes IV, Amenhotep III, Horemheb, tous désignés comme roi défunts.

La suite de cette scène permit de reconnaître les quatre oies des génies des morts, enfants d'Osiris, probablement pour donner l'angure au prêtre observateur. L'inscription explicative de cette scène s'énonce ainsi:

"Le ger-heb (sorte de prêtre) dit: donnez l'essor aux oies.

aux dieux

du Nord

aux dieux

du Midi

| -             | Amset    | Йарі     | Dåon-moutef | Qebh-senouf |
|---------------|----------|----------|-------------|-------------|
| , marche vers |          |          |             |             |
| ,             | le Midi, | le Nord, | l'Orient,   | l'Occident, |
| n             | dis      | dis      | dis         | dis         |

aux dieux

de l'Orient

"que Horus, fils d'Osiris, a pris la double couronne

"que le roi Rà-ouser-mâa, éprouvé par le soleil, a pris la double couronne.

aux dieux

de l'Occideut

Auprès de cette singulière scène, on remarque une double série de personnages portant sur leurs épaules les statues des aucètres et des rois prédécesseurs de Ramsès II. Ce sont

1° le roi défunt Mena

2° \_ \_ Mentou-hotep VI

3° " " Aåhmes

4° " " Amenhotep I

5° , , Taundmes I

7° . . Tauudmes III

8° . . Amenhotev II

8°, , Amenhotepi

9° , , , Tânudmes II

10° , , Amenhotep III

11° " " Horemheb 12° " " Râmessou I

12" , , Râmes:

et singulièrement

14° le roi défunt Râmsès II

roi defunt Kamses II

Je ne peux pas m'expliquer l'étrange circonstance qui fait figurer tout-àcoup le roi Ramsès comme d'éfunt parmi les rois morts, tandis que dans toutes les autres sculptures de ce temple, il est représenté comme vivant et agissant au milieu des prêtres et des grands de son empire.

de termine mes observations sur le tombeau d'Osymanulyas, par un ermarque an sujet des enfants de Ramaécal-Grand. D'après un tableau, par malheur fort mutilé, du temple de Sebona, le nombre des enfants de ce roi remontait à cent ouze princes et cinquante-neuf princesses. Nous comaissons les noms monumentaux de trois fommes du roi, savoir Nefert-ar il Meri-nmout (270), Jsc-nefert (271) et Rå-mäå-our-nefrou (273). Celles-ei ne pouvant pas suffire pour expliquer le grand nombre de cent scisanti-dix enfants, il fant supposer un grand harvm i Ramsès II. Un nombre restreint de ses enfants, peut-être les enfants censés légitiues, figurent sur le soubs-semni d'une des salles du Ramesséion. On les a représentés par ordre de princegéniture, en feant seulement deux groupes distincts des princes et des princesses. Les premiers sont an nombre de vingt-trois, savoir:

1º "Le flabellifère à la gauche du roi, le chef basilicogrammate, le commandant des archers, etc. le prince Amen-fier-cheps-ef."

2° "Le flabellifere etc. le prince Ràmessou."

- 3° "Le flabellifère, premier lieutenant des archers, basilicogrammate, com-"mandant de la cavalerie, premier général de sa Sainteté, le prince På-rå-"her-ounemif."
- 4° "Le prince Śà-m-ζàm."
- 5° "Le prince Mentou-her-cheps-ef,"
- 6° "Le prince Neb-en-χâlou."
- 7° "Le prince Amen-merj."
- 8° "Le prince Amen-em-oua."
- 9" "Le prince Setj (Séthos)."
- 10° "Le prince Sotep-en-rå."
- 11° "Le prince Rå-merj."
- 12° "Le prince Hor-her-ounemif."
- 13" "Le prince Merneptah, (Ménephtha) [le roi Rà-ba-n-neterou-mer]."
  14" "Le prince Amen-hotep (Aménophis)."
- 14" "Le prince Amen-notep (Ame
- 15" "Le prince A tefa-amen."
- 16° "Le prince Merj-toum." 17° "Le prince Neb-en-tâ-neb."
- 18° "Le prince Rà-mcri."
- 19° "Le prince Amen-em-apet (Aménophis),"
- 20° Le prince Snecht-en-amen."
- 21° "Le prince Ramessou-Mer-en-ra (Ramsès-Menophrès)."
- 22° "Le prince Tauud-mes (Tothmosis)."
- 28° "Le prince Så mentou (Pscnmonthès)."

Les figures, ainsi que les noms des princesses de Ramsèc-le-Grand sont trop mutilés et détruits pour en fixer le nombre et déterniner les noms. Il faut se contenter de ce que d'autres monuments nous permettent d'en préciser. Mr. Lepsius, dans son "Königsbuch", a copié sur les monuments les titres et les noms de treize files de l'amsès dont celle qui s'appellait Bânt-ânt paraît avoir été la plus connuc et la plus distinguée.

Elle, de même que quatre de ses soeurs portent sur plusieurs monuments des titres royaux. Il paraît qu'elles out été élevées au rang de reines par des mariages dont nous ignorous les détails historiques.

Les tableaux sculptés qui nous représentent les guerres de Rameè-lefrand, font reconnaître très-souvent les fils ainés de ce roi, combattant auprès de leur père et excevant les fonctions de chefs militaires. D'après les monuments le quatrième prince appelé Sà-m-çăm jouissait du plus grand honneur chez ses contemporains. Il était voué au culte ayécial du dies Ptáh de Memphis où il a laissé le plus grand souvenir de son nom. Les grandes fêtes des panégyries consacrées à ce dieu memphite, îurent célébrées par ce prince. Les quatres premières curent lieu, selon les indications monumentales, la 30°, 34°, 37° et 40° année du règne de Ramsès.

Les monuments les plus complets qui ont conservé la mémoire du prince Śà-m-Çàm ont été trouvés au Sérapéum de Memphis découvert par notre infatigable et savant ami Mr. Mariette. Ils nous prouvent que ce prince, gouverneur de Memphis, y avait institué de nouvelles formes du culte des taureaux Apis qui, après leur mort, furent déposés dans les excavations souterraines du dit Sérapéum. Il est même très-probable que Śā-m-çām a été enseveli dans ces souterrains où Mr. Mariette a découvert sa momie. Écoutons ce que ce savant nous en a dit. "Trois de nos Apis [des cinq morts pendant la seconde moitié du règne de Ramsès II] ont été ensevelis dans les chambres Nos. 2, 3 et 4 des Petits Souterrains. Les deux autres avaient été déposés dans un même caveau, sur l'une des parois duquel était tracé la date de l'an 55 déjà mentionnée. L'un mourut lorsque le prince Ménephtah, qui plus tard devait succéder à son père Ramsès II, eut remplacé Scha-em-Djom [Śā-m-ţām] dans le gouvernement de Memphis, et par la position de la momie, je ne pense pas que ce soit à cet Apis que se rapporte la date écrite sur le mur. L'autre est mort par conséquent en l'an 55, et cette remarque a de l'intérêt si, comme il pourrait se faire, la momie dont j'ai recueilli les débris, au lieu d'être celle d'un Apis, était celle du prince Scha-em-Djom lui-même. Ce point nouveau mériterait de longues explications. Qu'on se figure une momie de forme humaine, détruite dans toute sa partie inférieure à partir de la poitrine. Un épais masque d'or, aujourd'hui au Louvre, couvrait le visage. Au cou étaient passées deux chaînes également en or à l'une desquelles trois amulettes étaient suspendues. Quant à l'intérieur, il ne présentait plus qu'unc masse de bitume odorant, mêlée d'ossements sans forme au milieu desquels furent trouvés deux ou trois bijoux à cloisons d'or, remplies de plaquettes de verre. Enfin, auprès de ce singulier monument, je ramassai un gros scarabée en stéaschite grisâtre, une colonette en feldspath vert et une vingtaine de statuettes funéraires de forme humaine. Voilà notre Apis, et on aura la mesure de l'embarras dans lequel cette découverte doit nous mettre quand on saura que, tandis que tous les monuments trouvés sur la momie ne portent rien autre chose que le titre et le nom de Scha-em-Djom, tous ceux au contraire trouvés dans les environs mentionnent le nom et les qualifications habituelles d'Osorapis. Est-ce là un Apis? est-ce là la momie de Scha-em-Djom qui, mort en l'an 55 du règne de son père, aura tenn à être enterré dans la plus belle des tombes qui ornaient le cimetière de la ville dont il était le gouverneur, à l'exemple des autres grands de l'Égypte qui se faisaient ensevelir à Abydos près de la tombe Osiris?"

Après sa mort, Ransès-le Grand fut enseveit dans la valée de Biban-elmoluk. Sa tombe, à moitié encore encombrée, ne présente rien qui soit digne des œuvres que ce roi puissant fit exémetre sur le sol de l'Égypte. Il paraît même que cette tombe destinée à recevoir un jour la momie de Ramsès-le-Grand, ne fut jamais achevée. Ce roi fut-il déposé dans quelque souterrain du Rauses-gión, comme Hécantée l'a saurée? Juhéite à me décider pour cette hypothèse.

# HISTOIRE D'ÉGYPTE.

## PREMIÈRE PARTIE

ÉGYPTE SOUS LES ROIS INDIGÈNES

DE MÉNEPHTHÈS I<sup>RR</sup> JUSQU'A NECTANÉBOS.

## Ménephthès I'' (1341 — 1321 av. J. Chr.). Mer-amen-bå-n-rà Mer-n-ptāĥ-ĥotp-ĥer-māā (274), Bå-n-rà-mer-neterou (275).

Après la mort de Ramsès le Grand, son fils dont le nom égyptien est Mer-n-ptah "simé du dieu Ptah" (de Memphis), le suivit sur le trône d'Egypte, Dans les listes manéthoniennes ee nom, quoique défiguré par la négligenee des copistes, est assez bien recounsissable. Les variantes Amménephthis, Aménophis nous forcent de leur substituer l'ancienne forme de Ménephthès ou Ménophthès, et c'est ainsi que nous le désignerons dans la suite de notre ouvrage historique. Dans la liste des enfants mâles de Ramsès II que nous avons fait connaître aux lecteurs pag. 165, il occupe la place du treizième fils de ce roi. Il est done probable que les douze frères qui le précèdent dans cette liste, et qui étaient plus àgés que lui, étaient tous morts avant le décès de leur père Ramsès. Ceci est d'autant plus évident que ces fils, suivant les tableaux monumentaux, prirent part aux combats que leur père, déjà dans les premières années de son règne, avait à subir contre les forteresses et les peuples de la terre de Canaan. Ménephthès qui leur survéent, reçut donc la double couronne de l'empire égyptien et tous les honneurs d'un pharaon furent transférés sur son auguste personne. Parmi les titres honorifiques qui le distinguaient dans les inscriptions officielles, il en est un qui le démontre comme législateur. Le voici: Le maître des couronnnes qui s'est manifesté, comme Ptah, parmi des millions, pour établir de bonnes lois pour le double pays (l'Égypte). Le nom du dieu memphite Ptah qui, dans les inscriptions, est mis si fréquemment en relation avec le nom et les titres de ce pharaon, me fait croire que Ménephthès, par des raisons politiques dont nous allons connaître la cause grave, avait transporté la résidence du fondateur de sa dynastie, de l'ancienne capitale Thèbes à la forteresse et à la ville de Memphis. C'est ici en effet que j'ai tronvé, pendant mes séjours en Égypte, les traces les plus fréquentes de la mémoire de Ménephthès I". La basse-Égypte, plus que jamais, étant exposée aux troubles causées par la présence

d'un grand nombre de captifs séditieux. Ménephthès avec les guerriers de nation égyptienne, devait être aussi près que possible de ces parties de l'Égypte où, à tous moments, les monvements hostiles pouvaient éclater en pleine révolution. Outre ces soius qui déterminaient le roi à résider dans la place fortifiée et par la nature et par la main des hommes de Memphis, les relations politiques avec Causan, où, dès le temps de Ramsès et de ses ancêtres, un grand nombre de forteresses furent gouvernées par des chefs militaires de l'armée égyptienne, commençaient à prendre le caractère dangereux pour le pouvoir égyptien dans ces contrées habitées par un peuple vaillant et séditienx. D'un autre côté, l'empire égyptien avait à craindre un nouvel ennemi qui se moutrait à l'ouest du Delta. Les Libyens avec lesquels les Égyptiens, dès le temps du roi gloricux Séthos I", avaient à soutenir des batailles, se soulevèrent sons Ménephthès, qui cependant les repoussa des frontières égyptiennes après plusieurs expéditions assez victorieuses. Un monument datant du règne de notre pharaon, et conservé au milieu des raines de Karnac, l'ancienne Thèbes, fait connaître les détails curieux de cette guerre. Malgré les grandes lacunes qui interrompent la partie supérieure de la longue inscription gravée sur une muraille de pierre de grês, il est permis d'en tirer les notions suivantes. Ménephthès avait attaqué les peuples les plus puissants appartenant à la grande nation des Tamhou, notamment les Rihou ou Libou (Libyens), dont l'inscription mentionne le roi Martajoui, fils de Dido, les Qairdina, les Śākālśā, les Qāwāśā, les Lekon, les Touriśā et d'autres. Il parali que le roi des Ribon s'était mis à la tête d'une confédération, composée de nombreuses peuplades libyennes, qui attaqua les frontières de l'Égypte. Ménephthès remporta cependant une grande victoire sur lui et ses armées et rapporta un grand butin en Égypte. La liste de ces prises fut inscrite sur le monument de Karnac. Parmi les captifs, on mentionne les femmes du roi des Ribou, tandisqu'un nombre assez considérable de phallus compés servait de preuve pour le nombre des ennemis tués.

Nous ignorons la date précise de cette campagne entreprise par le roi égyptieu Mérophiba courte le roi des Ribou et ses confédérés. Une inscription dédicatoire, sculptée sur une des nurailles d'un temple consacré par Ménophibés à la décese llathor, et taillé dans le roc du Gebel-é-ter à Sourariés, fait mention de cette vicione. C'est encore le dien Plata de Memplais qui promet au pharaon représenté devant lui en adorateur, ce qui suit: "Nous "£accordons les victories sur le peuple des Ribou." Comme tous les monnments portant les légendes du roi Ménophibés, ne datent que des premières années de son régne, il est très-probable que cette guerre inariva qu'au commencement de son gouvernement. La grande stèle sculptée dans le roc de Silidits, débute par la date de la première année du règne de Ménephthès qui ordonne "d'augmenter les offrandes an dieu Ammon le soleil, roi des dieux, et au dieu Nil, père des dieux." Conformément à cet ortre, la stèle de Saifs fait connattre la liste exacte des sacrifices i faire aux divinités précitées.

En outre des monuments que je viens de nommer, il n'y a pas d'autre souvenir de ce roi, à l'exception de quelques inscriptions gravées en caractères assez laids sur la façade des temples et sur des statues de ses ancêtres. A Thèbes il n'existe aueun monument qui fit connaître le roi Ménephthès comme son anteur ou qui nous signalat la moindre preuve de grandeur et de puissance de ce pharaon. Deux stèles, sculptées dans le roc des carrières de Silsilis, nous donnent connaissance de deux hauts fouctionnaires sous son règne. Le premier appelé "chef des soldats du dieu Ammon, chef du trésor d'Ammon, chargé de l'argent et de l'or a Thèbes, intendant de toutes les constructions en monuments de Sa Sainteté, premier prophète d'Annuon, Roj." Ce même personnage porte en outre le titre de: chef des prophètes de tous les dieux seigneurs de la haute et de la basse Égypte. L'autre fonctionnaire, distingué par une longue série de titres, s'appela På-neĥesi, nom tout-à-fait identique à celui qui fut porté, d'après la Sainte-Écriture, par le fils d'Eléazar, fils d'Aaron. Une troisième personne contemporaine du roi Ménephthès est mentionnée sur une stèle taillée sur les rochers d'Assouan. C'est "le fils royal de Kous Mes " que nous connaissons déjà comme fonctionnaire, avec le même titre, sous le règne de Ramsès II. Il appartenait au nombre des sept chefs qui successivement gouvernaient l'Éthiopie. Ce fut donc le dernier de ces sept gouverneurs d'Éthiopie, pendant la vie de Ramsès II, qui survécut au pharaon dont le fils Ménephthès lui laissa tranquillement le poste en Éthiopie. Comme je l'ai remarqué plus haut, il est fort curienx que ee Mes ou Messou, nom qui nous rappelle celui du législateur des Hébreux, est le contemporain exacte de Moïse. .

Parmi ces personnages de la cour de Ménephthès, il faut citer avant tout lo grand prêtre Boj comme étant très-important pour le développement historique des événements en Égypte. On verra plus tard que les grand prêtres d'Ammon obtiennent une autorité presque absolue sur le pouvoir royal. Résidam a Thèbese, étant chefs des différentes classes des prêtres ainsique des troupes sacerdotales, ils jouent le rôle des major-dounus à la cour des pharsons. Ceux-ci finissent par être privés de leur puissance royale, et les grands prêtres d'Ammon se couvonnent du p schent pharaonique. Notre Boj contemporain de Ménephthès est le premier grand prêtre d'Ammon que les unonuments nous fassent commattre. C'est probablement par lui que commence la famille de ces prêtres qui, de jour en jour plus puissants, finissent par monter à la fin sur le trône d'Egypte comme pharaons et dont la sórie compose la viugt-unième dynastie. Cependaut, au dire de la stèle du grand prêtre Boj à Silsilis, ce ue pouvait pas être lui qui s'opposait au pouvoir royal de Ménephthès. Nous le voyons rétuin ar oi, devant le dien Ammon, et représenté d'une façon qui ne laisse aueumement entrevoir la personne d'un enuemi politique. C'est après le décès de Ménephthès que la division de l'empire égyptien est indiquée sur les monuments, d'une manière très-visible.

Si nous avons jugé, jusqu'à présent, la grandeur et la puissance des pharaons par les ouvrages en constructions publiques et funéraires qui leur doivent l'origine, Ménephthès, comme nous l'avons indiqué plus haut, est du nombre de ces rois dont le souvenir est à peine conservé à la posterité, par quelque monuments d'une valuer inférieure, et par quelques inscriptions de peu d'importance. Nous devons en excepter seulement l'inscription historique qui fournit plusieurs remeignements sur les victoires rapportées par Ménephthes sur les Libyens. Après la mort de son pier Ramses qui, presque jusqu'à la démière année de son règue, avait couvert le sol égryfien d'un nombre trèscomidérable de monuments, les constructions publiques cessent d'être exécutées. ') Cette lacune monumentale sous Ménephthès doit avoir sa raison et

<sup>3)</sup> Une grande partie de ces constructions furent exécutées en hriques. Quoique la plupart de ces édifices u'aines par durés jusqu'à nos jusqus. Il y en acpendant des restes qui metteut le fait hors de doute, si l'on ne voulait pas croire à l'assertion de setues 'egyptiene. J'ai cité plus haut un tubleau accompaged d'inscriptions explicatives qui nous parlent de constructions en hriques, sous Todhmosis III. de ne peax que complèter les preuves en appetant l'attention sur un texte, malberreuse-ment très-mutilé, écrit sur le verso du papyrus hiératique Ausstasi N\* 3 pag. 3. En voici la traduction et les mots écyptions:

r à hed XII me ter-tou n'à rot-ou her pour l'exécution de l'enstrettion 12 des améries l'est blommes | pour secht debou me pàjsnou-b..... an-tou ou r bekou former | la brique | dans | teurs | ... ?.. , | florest conduit | aux | travaux m pà per ... ?.. her ari tajsnou apout debou m-ment à | la | maison | ... ?.. | pour | faire | teur | nombre | debriques | par jour ben-tou-nenou m bekou m debou.

sans se reposer | des | travaux | en | brique.
...pour exécuter des constructions en douze amiées, les hommes pour former des

nous la reconnaissons dans les troubles politiques, surtout dans la basse Egypte, qui finirent par la sortie des Hébreux et des autres captifs asiatiques retenus depuis longtemps en Égypte, pour construire les ouvrages gigantesques de Ramsès II et de ses ancêtres. Je ne peux pas passer sous silence une circonstance qui pourrait donner naissance à de curiense combinaisons pour l'histoire du règne de Ménephthès. Ce roi, à en juger d'après un assez grand nombre de monuments (le musée de Berlin en possède trois), fut voué tout spécialement au culte du dieu Soutech, ce même dieu que le roi des hycsôs Apepi avait proclamé comme seule et unique divinité. Il y avait unc forme principale de ce dieu, instituée par Ménephthès et appelée d'après son nom, le dieu Soutech d'Avaris. Quel pouvait être le curieux motif qui engagea le roi égyptien d'adopter une divinité, dont la vénération particulière devait son origine aux rois étrangers, et dont la place de vénération fut occupée par des gens, censés impurs? Sans doute, comme ce dieu représentait par excellence le dieu étranger, ou d'après l'explication ingénicuse de M'. Lepsius le dieu de l'étranger qui réunit en lui tous les autres types des divinités étrangères, surtout celui de Baal, le roi Ménephthès lui consacra des honneurs tout particuliers pour mettre sa propre personne et le royaume d'Égypte sons sa protection. Une représentation rare et importante de ce dieu sous une forme humaine, coiffée d'une couronne semblable à celle qui fut portée par le roi des Héthiens et muni de deux petites cornes, est sculptée sur le dos d'un trône qui sert de siège à une statue d'Ousertesen Ier conservée au musée Royale de Berlin. On y aperçoit le dieu Soutech à la figure décrite; un long ruban pend du haut de sa couronne sémitique sur son dos. Une personne ornée de la tresse de cheveux qui distingue les jeunes princes de la famille royale, lui offre une libation et de l'encens. Ce prince est appelé, dans l'inscription hiéroglyphique tracée auprès de sa figure "le fils royal Merneptah." Quoique les signes qui suivent son nom, ne soient pas assez reconnaissables, il n'y a pas cependant de doute qu'ils représentaient le mot mâà-cheron "le justifié", titre donné ordinairement aux morts chez les Égyptiens. On ne doit pas supposer ce prince identique avec le successeur de Ménephthès; celui-ci est appelé Se tj-Mer-np tå h, tandisque celui-là ne porte que le simple nom Merneptah. Le jeune prince

<sup>&</sup>quot;briques dans leurs [...], furent conduits aux travaux à la maison de [...] pour "faire leur nombre de briques par jour, sans se reposer de leurs travaux en "briques." Voils le plus beau commentaire authentique pour le cinquième chapitre de l'Exode! —

Memeptha était done mort du vivant de son père, dont les titres et les noms royaux se trouvent gravés sur le dos et autour du piédestal du même colosse de Berlin. Le roi y est qualifié, aimé du dieu Soutech mattre de la ville d'Avaris\* de même que "aimé du dieu Soutech du roi Ménephthès 17.º Ménephthès est ce pharaon devant lequel Moise, âgé de quatre-vingt-trois ans, se présentèrent pour lui demander toutes les choses que l'Éternel leur avait commandées. C'est ce Ménephthès devant lequel Moise et Aaron fireut les miracles et dont Dien enderict d'abord tellement le coeur qu'il ne laissa point aller les enfants d'Israèl hors de son pay-Mais lorsque l'Éternel eur frappé tous les premiers-nés du payra on qui devait à sassori sur son trône jusqu'aux premiers-nés des captifs qui étaient en prison, les Hébreux sortirent d'Égypte, et avec enx un grand nombre de gens appartenant aux captifs asiatiques, après un séjour de quarte-cent-trente aux an pays Miotique.

D'après le récit égyptien conservé dans un fragment de l'ouvrage historique de Manéthon, la sortie des Hébreux est racontée de la manière suivante. Le roi Ménephthès (dans ce fragment il est appelé par crrcur Aménophis) donna l'ordre de ramasser tous les impurs et tous les lépreux, et de les forcer aux travaux dans les carrières de la montagne, le Gebel-mokattam de nos jours. Par remords, comme il semble, il leur accorda comme place de séjour en Égypte l'ancienne ville de Haouar ou Avaris d'où le pharaon Tothmosis Ill avait chassé, l'an 1604 av. J. Chr. les rois-haq du peuple des Sason on des pasteurs. Les impurs rebâtirent cette ville où on célébrait jadis le culte du dien Sontech, et Osarsiph-Morse, du nombre des prêtres qui se trouvaient parmi les détestés, fit une ligue contre le roi et la religion des Égyptiens. Après cela il appela les Sason qui résidaient en Palestine. Cenx-ci ne refusant pas leur aide, arrivèrent en grandes masses en Égypte, s'allièrent avec les citovens impurs d'Avaris, de sorte que le pharaou Ménephthès préféra de se retirer avec les statues des divinités et avec les animaux sacrés à Memphis. Enfin n'avant plus d'espoir en Égypte, il quitta le pays, accompagné de la reine et de sou fils Séthos, pour chercher un asyle en Éthiopie. Les Sas on devastèrent l'Égypte d'où ils ne furent chassés qu'après treize ans de séjour. Le roi Ménephthès retourna alors en Égypte et son fils expulsa les ennemis cutièrement-

En combinant ces faits avec le récit de la Sainte-Écriture, il me parall en résulter que les treize ans pendant lesquels le roi resta en Éthiopie, répondent au temps qui se passa lors du début de Moise devant le pharaon jusqu'à la mort du dernier dans la mer. En calculant ainsi, Moise se serait montre aedif, pour la libération de son peuple, dès l'an 1334 avant J. Chr., tandis que la sortie aurait en lien l'au 1321. Ajontant à ce derniré chiffre le 450 ans de séjour des Hébreux en Égypte, depuis Joseph jusqu'à la sortie, on obtient l'an 1730 comme date pour le temps de Joseph. Ce dérnier dévait vivre alors l' Fépoque du pharour Trá-ŝá-ŝá-gh souverain duns la hauté Egypte et du roi pasteur Apepj régnant dans la basse Egypte. Cost au fontionnaire de ce dernier Poblipha qu'il fut veulue pur les Madianties.

Nous terminous sie l'histoire du temps de Mérophthès. Ce roi, qui était marié avec la reine Les-nefert (276), avait laissé un fils que les inscriptions appellent Set J Mer-n-ptâ he un hi attribuant les dignités de "porteur d'enseigne à la gauche du roi et commandant des archers." Cest hii qui possédait, on pour lequel des grammates litérateurs" à le cour phara-onique avaient composé le conte merveilleux, au style oriental, dont nous devons la connaissance aux travaux infatigables de M. E. de Rougé. Montés sur le trône de son père, le jeune prince fut désigné officiellement par les nous suivaents.

## Séthos II Ménephthès II (1321-1300).

Rå-onser-cheperon-mer-amen Setj-mer-n-ptåh (279).

Avant de donner les renseignements que les monuments de son règne fournissent aux historieus, il est nécessaire d'examiner la liste manéthonienne pour retrouver la place qu'elle y occupe dans la série des pharaous de la dix-

"L'écrivain du collége (an-perhet) Qà-gà-bou"

" id. An-ni"
" id. Mer-em-apout"
" id. Bek-n-ptih"
" id. Hor-a"
id. Amen-mesou"

" . . . id. . . . . . . . . . . Sout-nā-ro" " . . . id. . . . . . . . . . . . Ser-ptāli"

A es nons illustres de lour temps, il fant ajouter éncore edui du docteur Penti-bour, qui aviai composé le pointe en Homeure de Ramie II, et di, als conseravateur en chef des livres Amen-em-ant du collége du plataom\*; puis celui des docteurs Amen-em-apout et Pân-bis et celui de quelque anters savants qui se rencontrent dans les payyrus biératiques éveits sous Bamis II et Mênephthes l\*\*. Qu'a-gi-hon y parait comme le cled du collège de sou temps.

<sup>\*)</sup> Nous connaissons les noms de plusieurs auteurs égyptiens qui se distinguaient, à l'époque dont nous nous occupons, par leurs compositions théologiques, philosophiques, historiques, et poétiques. Une liste très-complète est fournie par l'inscription sur le vers o du papyrus hiératique Amastasi N° 1 que voici;

neuvième dynastic. D'une comparaison exacte des différentes copies de cette liste, il résulte le tableau suivant (comparez pag. 83):

Les rois de la dix-nenvième dynastie.

Ramsès 6 ans
Séthos 51 —

Ramsès 66 —

Ménephthès 20 —

Amenemès 5 — [26]

Thonoris 7 —

L'étude des nons mommentaux a démontré à l'évidence que deux on trois, outre noire Séthos II, doivent ére encrégistrés après le règne de Ménephthès I", dans cette dynastie; de sorte que les deux noms Amenemès et Thouris renferment les noms de trois ou quatre pharaons. Les copies de Ménements et mêtes manéchonieus evarient pour le nombre d'amése qu'elles assignent à la durée du règne du premier, Amenemès. Les unes lui donnent 26 ans, les autres, à ans. Il paraît donc, que tous les deux chiffres ont leur valeur. D'après son système d'ajouter à un roi le nombre d'années de règne de son devancier ou souccesseur, en supprimant le nom de celhi-ci (je revoive le lectour à la page 21 de cet ouvrage), Manéthon avait supprimé derrière Ménephthès le nom et la durée de règne de son fils Séthos, que nous connaissons du fragment de Marien sur l'histoire des impurs et des lejereux, fragment conservé dans Josephe. Par un simple calcul nous saurons que le chiffre 26 doit être composé des cien as Amenemes et de 21 an de Séthos, qui réunis donnent la soume de 26 aus.

Le nom Amenemès de la liste répond indibitablement au plaram Amen-meses (277), tandis que le nom Thouroris doit probablement son origine au nom Tâ-ouser (281) porté par une reine, femme du pharacomesès et Spirah fureut regardés comme usurpateurs. Leurs successur de la branche légitime de la famille des Kamsès mardètrent leurs noms sur tous les monuments polites qui deviaent lorigine aux usurpateurs.

En laissant certains doutes sur la place du roi Ménephthès II avant ou après le règne d'Amenmesès, nous fixons le tableau des derniers rois de la dix-neuvième dynastie de la manière suivante:

#### Monuments:

Ménephthès . . . ans 20 . . Mer-n-ptâh II [Séthos] . . . . ans 21 26 Sétj Amenemès . . . . 5 26 . . . Amen-mesès (Siptåh et sa femme, la reine

Thouoris (I. Thousiris) ans 7 . Taonser.

Revenons maintemant au roi Séthos II. Le fils du malheureux Meuchalthes avec lesquelles il décora plusieurs monuments des pharous précédants, il fit construire le pétit temple, au coin nord-noust du grand sanctuaire d'Ammon Ákarnac. D'après les inscriptions qui ornent les façades de cet édifice religieux, il le consacra au roi des dieux Ammon de Thèbes. Une inscription, sculptée sur un des piliers du spécio de Silalis, fait mention du mois Pharmouthi de Ian 2 de son règue et une séble, gravée sur le roc de la montagne d'Abousimbel, le représente comme vainqueur de ses eumenis devant le même dieu Ammon de Thèbes, qui office à son fils chef, le roi, le glaive égyptien appelé Chopé. Si nous ajontons encore le tombeau qu'il fit creuser pour lui dans la vallée de Biban-el-molout, nous automs émméré les monuments alons les plus remarqueibles de Séthon 11, sous le rèque dunque lous devons eucore marquer le grand prêtre Roj déjà nommé, ainsi que le successeur de celui-cit Romé.

Amenemès (1300—1295 av. J. Chr.), Rå-men-cha-sotp-n-rå Amen-meses-håq-an (277).

Le nombre de monuments, qui servent à éclaireir l'histoire de ce prince illeurine, est extrémement restreint. Les noms royaux qui y sont effacés par les rois successeurs, le démontrent comme usurpient. C'est presque tout ce que nons avons à dire sur ce roi, dont la femme s'appelait Bekt-our-nou-ro. Observons encore que ce pharaon fit faire son tombeau dans la vallée de Biban -el-modouk.

Si-ptåĥ et la reine Thousiris (1295---1288 av. J. Chr.), Chou-n-rå-sotp-n-rà Mer-n-ptåĥ-si-ptåĥ (280).

La liste de Manéthon termine la dynastie des rois qui nous occupent, par un pharano qu'il appelle Thouoris. Ce nom, qui par sa forme singulière ne parait s'adopter à aucun des cartouches royaux de cette époque-la, doit son origine, ce me semble, à la reine Tā-ouser femme de Siptab. Thouoris, 60121216; n'est qu'une c'ertive corrompue al lieu de 60721012 et c'est ainsi que nous la citerons dans la snite de notre ouvrage. Il parait que son mari, peu éuergique, hu avait laissé une place distinguée dans la royauté. Cette reine porte les titres les plus élevés; elle n'était pas seulement reine égyptenne, elle était

or a distance h

plus, elle était le vrai roi. Son mari, dont les noms se trouvent détruits sur les monuments comme ceux d'Amesemès, est mentionné sur une série de monuments d'un rang inférieur pour l'histoire monumentale de cette époque. Une stèle gravée sur la muraille de face, appartenant au temple de Sétj l'a Qourna, nous montre ce roi représenté devant le dieu Ammon, la reine Aahnés-Nérder-air et les rois Séthos l'e «Tlamès» l'e.

L'inscription au bas, qui accompagne cette scène d'adoration, glorifie le roi par les titres suivants. "C'est un dieu bon, le fils d'Ammon et l'eau divine "émanée de ses membres, e'est le bel enfant du dien Chepra. C'est l'insigne "roi de la hante Égypte et le bon roi de la basse Égypte que la déesse Isis a "nonrri dans la ville de Cheb, pour régner sur tout le parcours du soleil." La mention de la ville de Cheb, située comme je l'ai démontré dans mes recherehes géographiques, sur la rive droite du nome d'Aphroditopolis, se répète dans la bannière du pharaon Siptali. Le roi y est désigné par le titre "celui qui s'élève (au ponvoir royal) dans la ville de Cheb." Il paraît donc trèsnaturel de supposer que le pharaon Siptalı fut originaire de Cheb où le parti dont il était le chef, avait son centre. Comme il a été remarqué par M'. de Rougé, ses droits à la couronne égyptienne devaient avoir été contestés-Cela résulte du moins des paroles d'un hant fonctionnaire de sa cour, appelé Bâj, qui se vante de l'avoir établi sur le trône de son père. Ces paroles se reneontreut dans les inscriptions d'une stèle à Silsilis accompagnant un tableau, qui montre le roi Siptali et le haut personnage de Bâj en adoration devant le dieu thébaiu Aumon. Une autre stèle, sculptée sur les rochers des carrières de Silsilis, représente la scène suivante. Le roi Siptah coiffé du casque égyptien, offre l'image de la vérité aux principaux dieux de la haute et de la basse Égypte, Ammon et Ptah. Au-dessous, on remarque un fonctionnaire du roi, Jouj, portant le titre de chef des archers et de messager dans toutes les contrées, qui adresse ses hommages d'adoration à la déesse Pacht, à tête de lionne, et au dieu Nefer-atoum, protecteur du pays d'Egypte. Le prince d'Éthiopie, gouvernant les pays du Soudan au temps de Siptah, est figuré dans deux stèles à la frontière méridionale de l'Égypte. Dans la première, taillée dans le roe d'Assouan, "le prince d'Éthiopie, gouverneur des pays d'or d'Am-"mon, le porteur de la plume d'autruebe à la gauche du roi; intendant de la "grande maison du roi, basilieogrammate des livres du pharaon, Sétj", présente humblement ses respects au pharaon Siptah assis sur son trône et accompagné de son ami Bâj. L'autre stèle, gravée sur le roc de l'île de Séheil, fait voir le même Sétj comme adorateur devant les noms de son pharaon. L'inscription qui explique cet acte, commence par la date de la troisième année.

Le toubeau du roi Siptah est à Thèles. A Bibau-el-molouk, dans la fanneuse vallée des rois, Siptah fit construire les souterrains qui devaient renfermer un jour sa monie. Les figures de sa personne, ainsi que celles de la reine Tãouser, d'eccreut les faces des parois de ce tombeau, mais les noms du roi y sont détruits par suite d'une persécution dont nous avons révété plus haut, au lecteur, la raison politique.

Je ne sais pas où placer le roi que les inscriptions appellent:

Rå-ouser-såou-sotp-n-rå-amen-mer Rå-merer-amen-mer-Necht-setj (282).

Nous lisons son nom de famille, avec M'. E. de Rongé, Necht-setj. Il appartient indubitablement à la souche des rois légitimes de cette dynaste ayant été probablement le derine pharson de cette misson royale, héritier du trôue, mais repoussé par Siptah et la reine Tâouser. "Il a fait violé, nous appreud M'. de Rougé, et fait approprier pour sa sépulture le tombeau décoré par Tatuser (Taouser) et Meir-n-ptah II (Siptah), dont les cardouches furent martelés; il appartient donc an parti opposé. Necht-Set parait, au contraire, ne parfaite harmonic avec Raunes III. On les voit, sur un mouments, recevant tous deux les hommages d'un porte-ombrelle Hora. "Nous supposons que dans le chiffre des sept aus, attribués par Manéthon au règne de Thouoris, il faut compter, indus, le temps incomu du règne de Necht-set).

## CHAPITRE IX.

### ROIS DE LA VINGTIÈME DYNASTIE (1288 - 1110 av. J. chr.).

Le commencement d'une nouvelle dynastie suppose généralement de troubles causés par des rois illégitimes, qui s'opposent aux princes de la souche royale légitime. Ces divisions de l'empire finissent par faire naître des hommes puissants, qui réunissent, dans leurs personnes et dans leur famille, la diguiét royale sur les deux parties de l'Egypte. Cest ainsi que nous voyons à la tête des rois de la vingtième dynastie un prince puissant et guerrier, Ramsès III, après la division éclatée vers la fin de la dynastie précédante, se unit sur le troine d'Égypte comme pharaon illimité. Ce prince rappela, par aes victoires et par son pouvoir, dont les monuments de son temps fournissent les previer et par son pouvoir, dont les monuments de son temps fournissent les previers les la Maréophis, les Tothmosis lui avaient acquise dans la politique de leur temps.

Mais ce fut aussi pour la dernière fois que des pharsons de l'aucieure souche royale freui honneur aux vielles traditions de la politique égyptieux. La théocratie, guidée par les grands prétres d'Annuon, s'opposant à l'autorité de la maison pharsonique, finit par précipiter les princes du trône, et par étendre clien-même que main avide à la double couronne de l'empire égyptien. Par ce changement, la politique extérieure des Égyptiens ne put plus tenir ferne courtre les intentions, préparées des longtemps des peuples étrangers sounis jusque-là au sceptre des pharsons. Lorsque le premier grand prêtre pri les titres de roit de la haute et de la basse Égypte, la domination aur les contrées conquises fut perdue. Depuis ce temps aucun prince ne fut en état de regagner ce que les pharsons guerriers, leurs prédécesseurs, avaient sounis sa septre égyptien. Selon la liste manéthonieme la dynastie, dont nous allons comaitre les rois, se compose de douze pharsons originaires de Diospolis, qui auraient régine pendaut un espace de 178 années. Les compliateurs de

Touvrage historique de Manéthon n'ont extrait aucun nom royal de cette maison pharonique; c'est pourquoi nous somnes forcés de recoujer aux mounucuts. L'étude des inscriptions, gravées sur la pierre ou écrites sur le papyrus, a donné la certitude que la lacune indiquée dans la nomerclature des pharons de la trugiteme dysaneis, e a dés supplée aisement par la longue série des rois, qui presque tous portent le nom de famille Ramsès. Sans aucun doute, c'étaient les descendants du pharona Ramsès II qui avaient restité, pour que'que temps, au nom égyptien l'aucienne gloire de puissance et de victoires. On n'est pas encore d'accord pour l'ordre à adopter dans la suite de ces rois. La place de quelques-uns est encore douteuse. Nous avons donné la préférence à l'arrangement que M'. Lepsius a établi dans son "Königibulch". Ce savant y énumére une série de ouze Ramsès; nous proposons de compléter le nombre exigé de douze par le roi Tou m-merj dont nous parlevons plus exactement, arrivé à la place que eru dioit occuper dans l'ordre chronologique.

## Ramsès III (1288 av. J. Chr.). Rå-ouser-måå-mer-amen Rå-mescs-håq-an (283).

Ce pharaon a été confondu de prime-abord avec son aïeul Rausès II à cause d'une ressemblance fortuite de leurs cartouches royaux, ressemblance qui semblait justifier la comparaison entre les deux rois d'autant plus que le nombre des monuments et les victoires, qui y sont représentées, s'accordaient aussi bien à l'un qu'à l'autre. Il se distingue cependant du grand Ramsès II par un élément très-essentiel de son nom de famille. Ramsès III porte partout le titre haq-an "prince ou régent de la ville d'Héliopolis." Il semble donc que le berceau de ce roi doit être cherché dans la ville nommée. M'. de Rougé suppose à bon droit, que Ramsès III doit être considéré comme le fils de Necht-setj. Sa descendance d'un roi est du moins exprimée dans le passage d'un papyrus que M'. de Rougé traduit de la manière suivante: "Jc "suis établi sur le trône de mon père, comme tu as établi Horus sur le trône "d'Osiris . . . je n'ai pas usurpé la place d'un autre." Ces paroles sont adressées au dieu Ammon de la part du roi Ramsès III. On y trouve, comme le remarque le savant traducteur, à la fois et le droit héréditaire de Ramscs III et le souvenir des rivalités qui avaient récemment déchiré le pays.

Ce roi, dont les victoires sont représentées et illustrées par de longues inscriptions sur les beaux monuments du temple de Médinet-Abou, triompha des grandes confédérations composées de peuples de la Libye et de la Syric, ainsi que des îles de la Méditerranée. C'est le seul roi qui fit en même temps, ainsi que les monuments le montrent, la guerre par terre et par mer.

de donne ici le récit des campagnes victorieuses de ce pharson guerrier par la activation de seches sculptées sur la muraille nord du temple de Médinet Abon. Les nombreuses figures d'hommes et d'animanx, de même que les actions qui les mettent en mouvement, y sont représentés d'une simplicité et d'une vivacité, qui rappelle les simples et belles peintures de la poèsie homérique.

On apercoir, dans le premier tableau, le pharmon entouré de see troupes, monté sur son char richement décoré. Ses soldats, avec la harpe égyptienne et armés de la hache, sont en marche et rangés en ordre militaire. La troupe accompagne un char sur lequel est planté un grand mat surmonté d'une êtée de bélier, enbême du dieu supérien Ammon «Chomonis. Les insertiptions qui técorent ce tableau, expliquent la scène en prisant la vaillance et la gloire du roi.

Le deuxième tableau nous montre une bataille sanglante. Le roi est au milieu d'ennemis vaineus et déroutés. L'inscription explicative nous annonce, que c'est le démembrement des ennemis de la race des Tâm hou (Libyens), qui sont tutés à leurs places dans un carnage devant le char du roi.

Dans le troisième tableau le roi reçoit les chefs de son armée qui lui amèuent les captifs sur trois rangs. Un écrivain égyptien muni de son écritoire, fait le dénombrement des mains coupées aux ennemis tutes, ainsi que de leurs phallus. L'inscription fait connaître leur nombre par les mots: "Somme des "phallus: 12,355, somme des mains: 12,355."

Je donne ici la description des tableaux suivants, en m'appliquant pour la plus grande partie, au texte par lequel Champollion le jeune a illustré, avec autant de clarté que de jugement, les scènes de la guerre de Ramsès III.

Quatrième Tableau. Le roi Ramsès III, en costume civil, harangue les chefs de la caste mitiaire agenouillés devant lui, ainsi que les porteenseignes des différents corps. (Nous traduisons ce discours qui est conçu
dans ces termes: "Le roi dit aux grands et aux chefs qui sont auprès de lui:
"vous voyez les biens nombreux que le dieu Ammon le soleil, le roi des dieux,
"a donnés à la maison du pharson, son fils. Il les a couduits du pays des
"Tâm fiou, et il les a pris du pays des Māšā wāšā. On les apporte sur ...
"en Égypte tous les jours depuis que je les foule sous mes pieda."). Plus Ioiu,
les soldats debout écoutent les paroles du souverain qui les appelle aux armes
pour punir les ennemis de Etgypte: les chefs répondent à l'appel du roi cu

invoquant ses victoires récentes, et protestent de leur dévouement à un prince qui obeit aux paroles d'Amon-Ra. La trompette sonne, les arsenaux sont ouverts; les soltats, divisés par pelotous et sans armes, àvanceut dans le plus grand ordre guidés par leurs chefs; on leur distribue des casques, des arcs, des carquois, des haches de bataille, des lances et toutes les armes alors en usare.

Cinquisme tableau. Le roi, tête une et les cheveux natés, tient les rênes de ses chevaux et marche à l'ennemi: une partie de l'armée égyptieune le précède en ordre de bataille; ce sont les fantassins pesamment armés, on hoplites: sur le flaue s'avancent par pelotous les troupes légères de differentes armes, les guerriers nontés sur des chars feremet la marche. Une des inscriptions de ce bas-relief compare le roi au germe de Monthou, s'avanquat pour soumettre la terre à ses lois; ses fantassins, à des taureaux terribles, et ses cavaliers, à des fepriviers rapides.

Sixième tablean. Défaite des Zakkaro et de leurs alliés. Les fannassins égyptieus les mettent en fuite sur tous les points du champ de bataille. Rameis III, secondé par ses chars de guerre, en fait un horrible carnage; quelques chefs ememis résistent encore, montés sur des chars trainés soit par deux chevaux, soit par quatre boueils, au milieu de la mélée et à une des extrémités, plusieurs chariots trainés par des boeufs et remplis de femmes et d'enfants, sont défendins par des Zakkaro; des soldats égyptiens les attaquent et les réduisent en eschavage.

Septième tableau. Après cette première victoire, l'armée égyptienne se remet en marche, toujours dans l'ordre le plus méthodique et le plus régulier, pour atteindre une seconde fois l'ennemi; elle traverse des pays difficiles infestés de bêtes sauvages: sur le flanc de l'armée le roi, attaqué par deux lions, vient de terrasser l'une et combact contre l'autre.

Huitième tableau. Le roi et ses soldats arrivent sur le bord de la mer au moment où la flotte égyptienne en est venue aux mains avec la flotte des Zakkaro, combinée avec celle de leurs alliées les Saroudana, re-commissable à leurs casques armés de deux corres. Les vaisseaux égyptiens annoceuvent, à la fois, à la voile et à l'aviore des archers en garaissent les hunes, et leur proue est ornée d'une tête de liou. Déjà un navire zakarien a coulé, et la flotte alliée se trouve resserrée eutre la flotte égyptienne et le rivage, du haut doquel Ramsès III et ses fantasains lancent une grêle de traits sur les vaisseaux ennemis. Leur défaite n'est plus douteuxe, le flotte égyptienne entasse les prisonniers à côté de ses araneurs. En arrièra

et non loin du pharaon on a représenté son char de guerre et les nombreux officiers attachés à sa personne.

Neuvième tableau. Le rivage est convert de guerriers égyptiens conhisiant divers groupes mélès de Suronlana et de Zakstaro prisonniers: les vainqueurs se dirigent vers le roi, arrêté avec une partie de son armée devant une place forte nommée Magéalt1-n-Râmes son-ĥâg-ân "Migdol (ce mot, en hébreux, siguide la tour) de Ramèss, le règent d'Héliopolis. La se fait le dénombrement des mains coupées. Le pharaon, du haut d'une tribune sur languelle repose son bras ganche appurés un moussin, larrangue ses fils et les principaux chefs de son armée, et termine son discours par ess phraess remarquables: "Anon-Ra était à ma droite comme à ma ganche; "son esprit a im-piré unes résolutions; Amon-Ra la fait à ma droite comme à ma ganche; « les chefs répondent au pharaon qu'il est un solei appelé à sonmettre tous les peuples du monde, et que l'Egypte se réjouit d'une victoire remportée par le bras du fils d'Aumon, assis sur le trois de son père.

Dixième tableau. Retour du pharaou vainqueur à Thèbes après sa double eampagne contre les Ribon (on Libon, Libyens) et les Zakkaro: on voit les principaux chefs de ces nations conduits par Ramsès devant le temple de la grande triade thébaine, Amon-Ra, Mouth et Chonson. Le texte des discours que sont censés prononcer les divers acteurs de cette seène à la fois triomphale et religieuse, subsistent encore en grande partie. En voici la traduction: "Paroles des chefs ennemis du pays de Zakkaro qui sont en la "puissance de Sa Sainteté, en glorifiant ce dieu gracieux, le seigneur des "deux mondes, Ramsès III: Immense est ta vaillance, tu règnes comme un "grand soleil sur l'Égypte; ta force est plus grande que la montagne de "baâou, ton courage est égale à celui de Baal. Accorde nous les souffles "pour que nons les respirions. Celui-ci est vivant qui est en ton pouvoir à "toujours," (Ces paroles se lisent au-dessus d'une longue série de captifs; sur une autre, on reneontre cette inscription: "Paroles des ennemis du pays de Li-"bon qui sont en ponvoir de Sa Sainteté: [accorde-nous tes] souffies! régnant "comine Horus d'une longue royauté,")

"Paroles d'Amon-Ra, seigneur du ciel, régent du cercle des dieux: Ton "retour est joyeux, ear tu as massaeré les neuf-peuples, tu as renversé tons les chefs, tu as battu les coeurs des Asiatiques......

Cette guerre entreprise contre la confédération de la Libye et de l'Asie, est lieu dans la neuvième année du règne de Ramsès III ou l'an 1279 avant J. Chr.

Le récit poétique d'une expédition tout-à-fait pareille est tracé sur le massif de droite du second pylône au temple de Médinet-Abou, Cette grande inscription que la science doit aux fonilles de M'. Greene de l'aris et qui a été discutée dans un mémoire de M'. de Rongé, commence par la date de la huitième année de Ramsès III. Après une longue série de titres et de louanges flatteuses pour le roi, dont la course rapide est comparée à la marche des astres, aux sphères du ciel, on énumère les peuples ennemis dans les paroles suivantes: "Commençant au peuple de Cheta, de "Kedi, de Qarchamasa (Circesium), d'Aroutou (Aratus) Aros . . . . . station ensemble an milieu du pays d'Amâro (Amori); j'ai pris ces peuples et leurs pays comme s'ils n'eussent jamais existé. Un feu ardent vint de-"vant eux en face du pays d'Égypte," Un groupe hiéroglyphique détruit empêche de reconnaître le fait qui mit ces peuples, que nons connaissons déjà, par les grandes guerres des pharaons en Asie, comme les principaux ennemis des Égyptiens, en relation avec une autre confédération de peuples habitant les lles et les côtes de la mer Méditerranée. Ces derniers se composent des Poulost (Philistins), des Zakkaro, des Sakalsa, des Daanaou et des Wâśâśâ. Ce sont là des noms qui ne se retrouveront guère dans les notices géographiques de l'antiquité elassique. Ils appartiennent à une époque qui précède la grande migration des peuples insulaires de la Méditerranée, et qui n'a laissé que de faibles traces dans les souvenirs historiques du monde antique. Il paraît que les insulaires en question s'étaient alliés avec les peuples asiatiques dont nous connaissons la petite liste. Sur les côtes du pays de Zâhi (la Syrie septentrionale) eut lieu la grande bataille dont les scènes sculptées de Médinet-Abou représentent les moments importants. Le roi égyptien y avait dirigé son armée et sa flotte. La dernière est décrite par lui-même dans ces termes; "Elle paraissait sur la mer comme un mur puissant, composée de vaisseaux de l'espèce des haon, "des . . . . . , des mens et des bari . . . . Ils étaient garnis, de la proue "à la poupe, de braves guerriers portant leurs armes. Les fantassins (menfj) "de l'élite des soldats d'Égypte étaient comme le lion rugissant sur les montagnes, les eavaliers rapides se rangeaient auprès de leurs braves eapitaines.

"Même les chevaux se trouvaient réunir tontes leurs forces pour fouler aux "pieds les peuples. J'étais moi-même vaillant comme le dieu Monton, je "m'établis devant eux et ils virent la force de mes bras, Moi, le roi Ramsès, "jai couru, connaissant sa vaillance, montrant le bras pour protéger ses su-"jets au jour des massacres. Cenx qui se sont approchés de ma frontière, "ne s'alimenteront plus sur la terre. Le temps de leur aine est compté pour "l'éternité. Les cadavres nagcaient sur la face de la mer etc." C'est ainsi que Ramsès se vante de ses victoires. Après la description de la bataille, il finit son discours en peignant l'état heureux par ses triomphes. "Je suis "assis, dit-il, sur le trône d'Horus, la déesse Our-fick aon réside sur ma "tête; semblable au soleil, j'ai veillé de mes bras sur les pays étrangers et "les frontières d'Égypte pour en reponsser les nenf-peuples. J'ai pris leur "pays et de leurs frontières j'ai fait les miennes. Leurs princes me rendent "hommage. J'ai accompli les desseins du Seigneur absolu, mon vénérable "père divin, le maître des dieux. Poussez, à habitants d'Égypte, des cris "de joie jusqu'à la hanteur du ciel; je suis le roi de la hante et de la basse "Egypte sur le trône de Toum, qui m'a fait régner sur l'Égypte pour vaincre "sur la terre et pour triompher sur la mer dans toutes les contrées."

Nous terminons ici la traduction des passages les plus curieux tirés du récit historique, dont nous devous de très-grandes lumières au travail précité de M'. de Rougé.

Ce n'est pas par cette inscription que se termineut les souvenirs hiérriques du roi Ramsès. Les faces des nurrailles qui renferment les deux cours du temple de Médinet-Abou, de même que les massifs des deux pylònes qui précèdent ces cours-là, enfin des parties encore inexplorés de ce temple nous font reconnaître partout des secues qui rappellent les victoires et les triomphes remportés par Ramsès III sur la Libye et l'Asie.

En commençant par les tableaux de la seconde cour, nous appelous l'attention du lecteur sur la description de Champollion le jeune.

Los parois des quatre galeries de cette cour, dit l'illustre savant, conservent toutes leurs décorations: de grands et vastes tableaux sculptés et peints appellent de toute part la curiosité des voyageurs. L'oeil se repossur le bel azur des plafonds ornés d'étoiles de couleur jaune doré; mais l'importance et la variiété des seènes reproduites par le ciseau absorbe bientôt toute l'attention.

Quatre tableaux formant le registre inférieur de la galerie de l'est côté gauche, et une partie de la galerie sud, retracent les principales circonstances d'une guerre de Ramsès (III) contre des peuples asiatiques (lis. libyques) nominés Robou, teint clair, nez aquiliu, longue barbe, couverts d'une grande tuuique et d'un surtout transversalement rayé bleu et blane.—

1º Tablean. Grande bataille: le hêros égyptieu, debout sur un char lancé au galop, décoche des flèches contre une foule d'ennemis fuyant dans le plus grand désordre. On apervoit sur le premier plan les chefs égyptiens montés sur des chars; et leurs soldats eutremêtés à des alliés, les Zakkaro, massacrant les Robon épouvantés, on les liant comme prisonniers de guerre.

2º Tableau. Les princes et les chefs de l'armée égyptienne coudnisent un roi victorieux quatre colonnes de prisonniers: cle sacribes comptent et curegistreut le nombre des mains droites et des parties génitales compées aux Robon morts sur le champ de bataille. L'inscription porte extnellement: Conduite des prisonniers en présence de Sa Sainteté; ceux-si sont au nombre de mille; mains coupées, trois mille; phallus, trois mille. Le pharaon, aux piedes duquel on dépose ces trophées, paisiblement assis sur son char, dont les chevaux sont retenus par des officiers, adresse une allocution à ses guerres; il les félicite de leur victoire, et prodigue fort naivement les plus grands éloges à sa propre personne. — En déhors de ce curieux tableau existe une longue inscription malheureusement fort endomnagée, et relative à cette campage, qui date de la m V du règne de Ramés III.

3° Tableau. Le vainqueur, le fonet en main et guidant ses chevaux, retourne ensuite en Égypte; des groupes de prisonniers enchalnés précèdent son char; des officiers éteudent au-dessus de la tête du pharono de larges ombrelles; le premier plan est occupé par l'armée égyptienne, divisée en jelotons marchant régulièrement en ligne et au pas, selon les règles de la tectique moderne.

Enfin Ramsès rentre triomphant daus Thèbes (4\* tableau); il se présente à pied, tralnant à sa suite trois colonnes de prisonniers, devant le temple d'Amon-Ra et de la déesse Mouth; le roi haraugue les divinités et en reçoit en réponse les assurauces les plus flateuses. —

Les tableaux belliqueux se rapportant aux victoires et aux trioruphes remportés par le roi Ramaès, continuent sur les massifs des deux pylônes qu'en efferment, du côté ouest et est, la première cour du temple. C'est ainsi qu'on aperçoit, sur le second pylône, le dieu Aumon qui présente la harpo égyptienne au pharson conduisant vers le dieu deux rangées de captifs doit les uns portent le nom de Dânaou nús, les autres celui de Pouli sita. Co sont des insulaires habitant les lles de la Méliterranée qui firent la guerre au roi égyptien. L'inscription qui se rapporte aux paroles du pharson, ajonte à ces deux peuples un troisième, appelé Sákál-á. Le massif nord du même pylône contient le récit d'une campagne de la huitième année de Ramsès III contre les neuf peuples, surtout contre les Anistiques.

Sur les faces des massifs ouest du premier pylône une longue inscription débute par ces mots: "L'an XI, le 10°+x jour du mois de Mésori "du roi Ramsès III c'est le commencement des victoires pour Tâ-mera «Cest l'Égypte), \* fait connaître les expéditions glorieuses du pharsou contre les Libyens (les Libou, les Másãw äää et d'autres peuples). Sur le côté est on voit le roi triomphant sur ses ennemis. Les noms des peuples vainens sont représentés entourés de cartouches crénélés. Des stèles historiques commençant par les dates de l'an 11 et 12 du règne de Ramsès contiennent le récit de ces nouvelles campagnes.

L'étendue des conquêtes de Ramsès me paraît indiquée dans une inscription qui est gravée, sur ce pylône, au-dessous de la figure du dieu Harmachou, devant lequel le roi triomphateur est représenté dans l'action de tuer une masse d'ennemis agenouillés à ses pieds. Le dieu y dit: "J'accorde "que les chefs du Sud vienneut chez toi, apportant leurs tributs et leurs en-"fants sur leurs dos, toutes les meilleures choses de leurs pays." - "Je tourne ma face vers le Nord . . . . . où la Phénicie est soumise sous tes "pieds . . . . . J'accorde que des peuples qui ne connaissaient pas l'Égypte, "viennent chez toi portant leurs paquets chargés d'or, d'argent, de lapis-"lazuli, de toutes les pierres précicuses, et les meilleures choses de Tâ-neter "(littéralement: la terre sainte) vers ta belle face. Je tourne ma face vers "TEst..... où [les chefs] du pays de Pount (l'Arabie) apportent leurs "tributs en Kachi, en belles pierres de l'espèce d'Autâ, en odeurs et en tous les bois, agréables parfinns, vers ta face ...... Je tourne ma "face vers l'Ouest ....... ct les habitants des pays des Tehennou \_viennent t'adresser leurs hommages."

Il résulte d'un examen de cette inscription que l'Égypte avait élargie ses frontières au nord jusqu'à la terre sainte, d'acomination générale de l'Asie autérieure, au aud jusqu'à nu point, non déterminé dans le texte; à l'est, jusqu'aux Tefienn ou désignant un grand pupile de la race des Tâ nifou ou Libyens. Cette extension du royaume égyptien est justifiée et prouvée à la fiu par un tableaus gravé sur une muruille du palais de Ramsès, qui nous montre les figures des rois vaincus

accompagnés de légendes hiéroglyphiques explicatives. Voici la liste de ces rois:

- "Le chef du vil pays de Koná" (l'Éthiopie).
- II. (nom détruit).
- III. (nom détruit).
- IV. "Le chef de Libou" (Libyen).
- V. "Le chef de Tourses" (Nègre),
- VI. "Le chef de Måśåwåśå" (Libycu).
- VII. "Le chef de Tarawa" (Nègre).
- VIII. "Le vil chef de Cheta en prisonnier vivant" (Héthien).
  - IX. "Le vil chef d'Amari,"
  - X. "Le grand des ennemis de Zâkkârj."
  - XI. "Le pays maritime de Śāirdānā."
- XII. "Le grand des ennemis des Såson" (Arabes).
- XIII. "Le pays maritime de Touirsa."
- XIV. "Le grand des ennemis de Qâ......"

Je dois borner ici le récit des campagnes de Banses III qui commorcievent à la cinquième année de son règue et qui finirent l'an douze. Il avait soumis les Libyens, les Asiatiques et les insulaires de la Méditerranée et reponsés, des frontières d'Égypte, une redoutable confédération composée d'une grande foude de peuples qui menaçaient, par terre et par mer, d'anientir l'ancienne suprématic politique des pharaous. Bansès, de ces dangers sortit glorieusement; l'Égypte fut nou seulement sauvée mais aussi élevée à me nouvelle ère de puissance et de gloire.

Cette époque se remarque encore très-visiblement de nos jours par les traces qu'elle a laissées en Egypte. Les monuments que Ramsès III fit coustruire en l'honneur des divinités de son pays, sont d'une grandeur et d'une perfection dignes du nom glorieux de leur auteur.

Le monument le plus vaste et le plus magnifique, qui fint construit sous le règne de Rancès III, est le grand temple de Médinet-Abou dont Jai parler à plusieurs reprises des tableaux historiques. Saus vouloir donner une description de ce sanetuaire, qui était construit en l'honneur du dieu thébain Ammon, nous nous bornerons à indiquer quelques points saillants et remarquables, en fait de tableaux ou d'inscriptions, qui couvrent de tous les cotés les faces des mirrailles, les colonues et les piliers.

La sculpture la plus importante, sons le point de vue historique, est indubitablement le long tableau qui représente la série des enfants de Ramsès III dont nous allons reproduire la liste. Les princes sont au nombre de neuf. savoir:

- I. "Le porteur de la plume à la gauche du roi, le repå, le basilico-"grammate, le chef des archers, le fils du roi, né de ses flancs, Rå-"meses" (sou nom est entouré du signe royal).
- II. "Le porteur de la plume à la gauche du roi, le repà, le basilico-"grammate, le fils du roi, né de ses flancs et qui l'aime, Ràmeses "Rà-Amen-mer-neb-mâa" (distingué de même par l'élipse royale).
- III. "Le porteur de la plume à la gauche du roi, le basilico-grammate. "le chef de la cavalerie . . . . . le fils du roi, né de ses flances, Râmeses-Amen-her-chepé-neter-hâq-an" (également designé comme roi).
- IV. "Le porteur de la plume à la gauche du roi, le basilico-grammus, ele chef de la cavalerie ...., le fils du roi, né de ses flan-"Râm esse-Setj-far-c-hepi-ef, définnt." Derrière cette légeude, on aperçoit le nom "du roi Ouser-râ-chou-n-Amen" désigné commvivant."
  - V. "Le porteur de la plume à la gauche du roi, le premier général « "chef de Sa Sainteté, le fils du roi, né de ses flancs, På-rå-herounemif, défunt."
  - VI. "Le porteur de la plume à la gauche du roi, le premier général en "chef de Sa Sainteté, le fils du roi, né de ses flanes, Men t-cheps-ef-"défunt."
- VII. "Le porteur de la plume à la ganche du roi..... le fils du roi, "né de ses flancs, Râmeses-Meri-toum, défiunt."
- VIII. "Le porteur de la plume à la gauche du roi, le prêtre-Sem de Ptáh. "le fils du roi, né de ses flancs, Râmeses-Chà-m-Çàm, défunt."
  - IX. "Le porteur de la plune à la gauche du roi, le fils du roi, ué de ses "flancs et qui l'aime, Rameses-Amen-her-cheps-ef, défunt."
    - X. "Le porteur de la plunie à la ganche du roi, le fils du roi, né dè "ses flancs et qui l'aime, Râmeses-Merj-amen, défunt."

Nous aurons plus bas l'occasion de revenir à cette liste des fils de Ramsès III d'autant plus préciense qu'elle fournit le moyen d'établir la série des quatre premiers successeurs de ce pharaon, en ordre chronologique.

Avant de nous occuper du grand tableau représentant les cérémonies d'une grande panégyrie, en l'honneur du dieu Ammon, sous sa forme de Chem ou Min, tableau décorant une des murailles de la cour où se trouve

le registre des fils royaux; il me paratt utile d'appeler l'attention du lecteur sur une grande liste de fêtes, contenant le calendrier religieux pour le temple d'Ammon et sculpté sur la parois uil de ce sanctuaire. La sérieure doit encore le déblaiement d'une grande partie de ce calendrier aux travaux de M'. Greene. Voiei d'abord ce que l'anteur des "Fouilles exécutées à Thèbes dans l'année 1855° nous en a dit:

"Cette muraille a été dégradée par les Coptes, qui ont même percé des portes en plusieurs endroits, et souvent les inscriptions verticales eu ont souffert. Malheureusement nous ne possédoux pas eucore le tableau des fêtes de toute l'année; nous n'avons qu'une seule date de la tétraménie des eaux, celle du 26 jour du mois de Paschous. Les autres dates sont toutes comprises entre le 1" Thot et le 6 de Toby. — Voici les principaux faits conteuus dans et exte. Ligues 1 — 9 nous trouvous d'abord un texte dédicatoire, malheureusement incomplet, se rapportant à certains dons faits par le roi pour la célébration des fêtes, dons, auxquels l'inscription établit un droit en faveur des prêtres du temple.

Ramès III, de retour de ses expéditions en Asie, venait sans doute d'achevre et de consacere le palais de Médinet-Habon. Les offrandes mentionnées aux figues 1—9 semblent avoir été fondées par lui pour des fêtes instituées à l'occasion de ses victoires, fêtes qui devinrent celles de la localif. Le roi vonhul en assurer la célébration, et changes en droit ce qui n'était d'abord qu'un simple effet de sa munificeuce, de sorte que le collége sacerdotal put, après sa mort, exiger de ses successeurs ec que lui avait donné librement. En un mot les lignes 1—9 constateut que Ramès III fit une fondation pieues pour la célébration des fêtes de Médinet-Hahon.

Le chiffre de l'année de ce document a été effacé, mais me surcharge de la ligue 27 montre que le calendrier a été modificé a une époque postérieure. Dans la première gravure il a été possible de reconnaître une date de l'an XI du roi, ce qui permet d'établir une limite supérieure dans le règne de Ramsei III.\* 9)

Nous allous maintenant donner une traduction exacte de ce curieux document qui, sons plusieurs points de vue, est devenu d'une grande importance. [Calendrier de Médinet-Abou],

"Mois de Pachons, le 26° jour, jour de fête de l'introuisation du roi "Ramsès III. On doit faire le devoir au dieu Ammon le soleil, à l'image du

<sup>\*)</sup> Il faut remarquer cependant que c'est la date de l'an 26, trouvée au Sérapéum de Memphis, qui constitue la limite supérieure du règne de Ramsès III.

"roi Ramsès III, et aux dieux qui sont dans son temple, pendant cette pané-"gyrie, dans la salle des offrandes du temple à Diospolis sur [le côté gauche] "de Thèbes."

"Mois de Toth, le premier jour, sête de l'apparition de l'étoile Sopt "(Sothis). On doit faire le devoir à Ammon-ra, roi des dieux, et à l'image "du roi Ramsès III ainsi qu'à ses dieux."

"Mois de Toth, le 16" jonr, jour de la fête nommée Wâgâ. On doit "faire le devoir à Ammon-ra, roi des dieux, avec ses dieux, et à l'image du "roi Ramsès III pendant la fête de ce jour."

"Mois de Toth, le 18° jour, jour de la fête nommée Wâgâ. On doit faire etc. ut supra."

"Mois de Toth, le 19° jour, jour de la fête du dieu Toth. On doit "faire etc. ut supra,"

"Mois de Toth, le 22" jour, jour de la grande apparition d'Osiris. On "doit ete,"

"Mois de Paophi, le 18° jour, jour de vigile de la fête suivante."

"Mois de Paophi, le 19" jour, premier jour de la panégyrie d'Amenem-hebu.f-nefer de Thèbes. On doit faire etc."

Mois de Paophi, le 20° jour, second jour

Idem , le 21° , , troisième jour de cette même Idem , le 22° , , quatrième jour panégyrie, °

, Idem , le 23° , , einquième jour

"Mois d'Athyr (Paophi?), le 17° (27?) jour, jour de fête qui arrive "après la fête de Thèbes. On doit faire le devoir à Ammon-ra et à ses dieux "pendant la fête de ce jour."

"Mois de Choiak (Athyr?) le premier jour, jour de la fête d'Hathor. "On doit faire etc. ut supra."

"Mois de Choiak, le 20" jour, jour consacré aux dieux [thébains]. On "doit faire etc."

"Mois de Choiak, le 21° jour, jour de [...] . . . . dans le bassin. On "doit faire le devoir au dieu Sokar pendant la fête de ce jour."

"Mois de Choiak, le 22" jour, jour de la fête appelée Chebs-tå (du "labour). On doit faire le devoir au dieu Ptah-Sokar-Osiris, qui réside au "temple de Ramsès, sur le côté gauche de Thèbes, pendant la fête de ce jour."

"Mois de Choiak, le 23" jour, jour où on élève l'autel a l'endroit "mystérieux. On doit faire le devoir au dieu Ptah-Sokar-Osiris pendant la fête de ce jour." "Mois de Choiak, le 24° jour, jour du don fait [...] Sokar à leur milieu. "On doit faire le devoir à Ptah-Sokar-Osiris pendant la fête de ce jour."

"Mois de Choiak, le 25° jour, jour de la fête appelée Neterj. On doit "faire le devoir à Ptah-Sokar-Osiris qui réside au temple de Ramsès III sur "le côté gauche de Thèbes, pendant la panégyrie de ce jour."

"Mois de Choiak, le 26 jour, jour de la panégyrie de Sokar. On doit "faire le devoir au dieu Sokar [...] qui protège les deux mondes et qui réside "etc. ut supra."

"Mois de Choiak, le 27\* jour, la panégyrie des palmiers (?) des dieux. "On doit faire le devoir à Ptah-Sokar-Osiris et à ses dieux pendant la pané-"gyrie de ce jour."

"Mois de Choiak, le 28° jour, jour de l'érection de l'obélisque. Ou "doit faire le devoir au dieu Ptah-Sokar-Osiris et à ses dieux pendant la pa-"négyrie de ce jour."

"Mois de Choiak, le dernier jour, jour de dresser le symbole appelé "Dådou. On doit faire le devoir au dieu Ptah-Sokar-Osiris [qui réside] au "temple de Ramsès III."

"Mois de Toby, le premier jour, jour de l'intronisation de Raussei III (cet une gravure de surcharge; l'inscription originale porte; "Lis XI, le 28 "de Toby, le jour de massacre [....] des Māšāwāšā, fait par le roi Rausseis III. On doit faire le devoir à Ammon-ra, roi des dieux, de mêtue qu'à "seè siIII, et l'image dur cit Rausseis III pendant la panégrire de co jour."

"Mois de Toby, le 6º jour, jour d'une fête d'Ammon...... On doit "faire le devoir à Ammon-ra, de même qu'à ses dieux pendant la fête de ce jour."

"Mois de Toby, le [...] jour, jour de la panégyrie du repos (?). On "doit faire le devoir à Ammon-ra, de même qu'à ses dieux, et à l'image vi-"vante du roi Ramsès III pendant la fête de ce jour."

Parmi ces dates, qui nous font connaître les principaux jours du calerier religieux fêtés soleunellement pendant les cinq mois qui se sont conservés sur le monument, il fiant surtout fixer l'attention du hecteur sur les dates de l'intronisation et du couronnement du pharson. La première cui l'eu permier jour du mois de Toby, flustre le 28° Pachons. L'importance de la date du premier Toth (finacription porte littéralement: premier [mois et jour] de la tétraménie de \$\hat{8} au l'inondation) mémorant la fête célebrée au lever de l'étoile Sothis ou du Sirius, s'explique aisément par le caractère astronomique qui s'y applique. M. Biot qui a calculé cette donnée astronomique, place cette date vers l'an 1300 avant notre éer, pour la position de Thèbes.

La plus grande fête paraît avoir été celle qui est représentée, dans les seulptures gravées, sur mue des parois de la même cour qui nous a fai can antire la série des fils de Rausès III. Elle était célebrée le premier jour du mois Paehons, au commencement de la troisième tétraménie de l'aunée égyptienne, celle de l'été ou de la chaleur. La longue inscription tracée au-dessus de la seène que nons allons déérre, débute par les mots:

"Le premier jour du mois de Pachons, il y a la panégyrie du dieu Min-ti "(ou Chem-ti)."

Ce dieu, le Pan égyptien et principe de la fécondité, était vénéré principalement dans les villes égyptiennes de Panopolis et de Coptos. Il était présenté sons un aspect assez obseène, étant sur un espèce de gradin. Parmi les arbres c'était le cyprès qui lui était consacré tout spécialement. Les cérémonies de sa panégyrie sculptées sur la muraille du temple de Médinet-Abon, et dont le moment le plus solennelle était celui où le roi entre au temple du dieu "pour accomplir les rites prescrits au dieu" et "pour regarder ses beautés", nous font reconnaître d'abord des hommes, leurs têtes surmontées de deux plumes d'autruches, portant un gradin. Ce sont, d'après l'inscription, "les grands et les . . . . . du nombre des serviteurs de Sa Sainteté," Ces personnes sont précédées par six "princes royanx qui servent Sa Sainteté" et de quatre autres à tête rasée du nombre des fonctionnaires, au palais du roi. Le pharaon est porté par ces derniers dans un palauquin richement décoré et orné des symboles de sa puissance royale. Au-devant et derrière son auguste personne, on apercoit des princes de sa famille. Un Égyptien offre de l'encens an pharaon. Une inscription nons explique la dignité des personnes qui avancent, en les désignant comme "les petits-fils du roi qui servent Sa Sain-\_teté, les fils du roi, les principanx chefs et tous les dignitaires. Ils précèdent "le roi qui avance dans le palanquin pour célébrer la fête de son père Min-ti "dans sa bonne panégyrie (appelée celle) du gradin." Le roi placé devant un autel chargé de toutes sortes d'offrandes, présente au dieu Min surnommé "le mari de sa mère," dans son temple une libation et de l'eneeus. Des prêtres arrivent, portant deux caisses on cistae mysticac et une statue du dieu Min placée sur un palanquin couvert. Le roi se présente à pied, portant son scepte et une canne. Dans son voisinage, on aperçoit "le tanreau blanc" la tête surmontée de la coiffure du dieu Min et le col orné de bandelettes. C'est l'animal saeré de Min. Des prêtres porteurs des emblêmes du dieu le suivent, ainsi que d'antres sontenant des statues sur leurs épaules. Celles-ei représentent les images de plusieurs rois prédécesseurs de l'anusès. Suit alors la singulière scène où quatre oies jonent le rôle principal, scène que nons avons décrite plus hant, comme appartenant aux détails d'une panégyrie d'Ammon célébrée sous le règne de Ramsès II (voy, pag. 163).

Le moment le plus marquable de cette grande fête est celui de la coupe du blé. Le roi arué d'une faucille d'or coupe une gerbe de blé qu'un serviteur lui présente. Un autre apporte de même le blé coupé au taureau saeré, pour le mettre devant lui sur la terre. La reine est représentée comme témoin de cette scène où l'on voir encore une fois , placées par terre, les statues de plusieurs plaranoss prédécesseurs de Ramaès III.

Il est impossible de donner une description détaillée des tableaux qui ornent les murailles du temple de Médinet-Abou, et qui représentent le roi Ramsès devant les divinités de son pays, sauss franchir les limites de cet ouvrage. Nons nous bornons, pour cela, à fixer encore l'attention du lecteur sur les curieuses schens sculptées sur les paroit du soi-disant pavillon de Bansés, édifice qui est réuni, par des constructions solides, au premier pyblon temple. On y découvre des tableaux destinés à représenter la vie de famille de Ramsès. Le pharaon, assis sur un trône, carcese les jeunes princesses qui hui présentent des fleurs odoriférantes et qui le servent ou jouent un jeu pareil à notre damier.

Sur le côté droit de la ville de Thèbes, Ramsès avait fait construire deux sauctuaires dont les inscriptions dédicatoires le nomment comme auteur.

Le premier sanctanire est l'édifice qui se trouve dans le voisinage du vilage arabe de Karnac et qu'on désigne généralement par le nom du temple de Chonson. C'est Ramée III probablement qui en avait posé les premiers fondements, tandis que les ancesseurs, les pharaous des vingtième et vingtime dynasties terminères des constructions. Des peintures murales, dans mue des deruières chambres nord du temple, nous montreut le roi présentant ses hommages au dieu Chonsonou, sous les deux principaux types de cette divinité, le Chonsou-nebr ¿ña, no ceteil de la Thébade, et le Chonsou-nebr - hotp.

Un monument beaucoup plus vaste et plus brillant que la petite chambre curie de sculptures, rappelant le souvenir du pharaon Ramsès III, est ce temple d'Ammon qui fut construit par lui dans la direction opposée à l'axe du grand temple d'Ammon à Karnac. Les nombreux tableaux, sculptés sur les nurailles extérieures de ce sanctuaire, font reconnaître le roi comme vainqueur et triomphateur de ses enomeius.

Les inscriptions dédicatoires, qui ornent les architraves de la cour du temple, enoncent que le roi Rausès "a fait ce monument en l'honneur de son

"pèreAmmon-ra, le roi des dieux, en lui construisant le Ramesséum à Thèbes "[tout nenf] en bonnes pierres calcaires et de grès."

Parmi les inscriptions non religieuses, qui couvrent les faces des murailles de ce temple, il faut citer avant tout la ligne d'hiéroglyphes gravée sur la paroi est de ce Ramesséum. On y lit:

"L'an seize, au mois de Paoni, Sa Sainteté a donné l'ordre "d'augmenter le nombre des offrandes offertes à son père "Ammou-ra, le roi des dieux, sur son autel d'argent richement garni. C'est ce que le roi Ramsès a fait"

Ce sont là les monuments les plus remarquables qui nous ont conservé lo souvenir des teups glorieux de Ramsès III. Nous terminons leur nombre en citant les vastes et brillants souterrains que ce roi se fi faire, comme tombeau, dans la vallée de Biban-el-molouk. Quoiqu'inférieur, pour le styl des sculprares et peintures, au tombeau de Set ji T., ce noument mérite cependant la plus graude attention à cause de la grandeur, et plus que cela, à cause de la rareté et de la curiosité des objets qui y sont représentés. La monie du Ramsès III y fut déposée dans son sarcophage de piers.

Avant de finir ce chapitre, nous mentionnons encore le nom de sa femme qui, selon les monuments, s'appelait Hå - mā-t-ro (ou 10-)-t-Ñ c nom sinsi que celui de son beau-père H-bou-nou-ro-zā-net, paraît être asiatique. Il est donc probable que Ramsès III avait épouse la fille de quelque prince de l'Asic.

#### Ramsès IV.

Rà-ouser-mâà-sotp-n-amen Rà-meses-hây-mâà-mer-amen (284).

Nous avious signalé, plus haut, d'après le registre de Médinet-Abou, la série et les nonus des fils de Ramsès III. Grâce aux soins des Égyptiens d'entourer par l'elypse royale les nous de ceux des fils qui régnaisent sur le trône d'Égypte après la mort de leur père, nous possédons un excellent moyen de vérifier l'ordre de succession des premiers quatre pharaons après Ramsès III. Nous commençous par le premier fils de Ramsès III appelé, par son nom de famille, Ramsès.

N'ayant plus l'avantage que de grands monuments, érigés par les Ramsès qui suivent, nous fournissent des renseignements sur l'histoire de ces rois, il

<sup>\*)</sup> Ce nom peut être très-bien comparé à celui de Hamut al qui fut porté par la femme du roi Josias. Voy. II. Rois chap. 23, 31,

faut recourir aux moindres traces historiques que des monuments, même de rang inférieur, présentent à l'étude archéologique. A cet égard nous citerons, quant à Ramsès IV, en premier lien une stèle sculptée dans le roc de la vallée de Hamamåt. Cette triste vallée, nommée par les anciens Égyptiens "la vallée (ant) de Bouchen " conduisait, par le désert, de la ville de Coptos jusqu'à Bérénice, port connu de la mer rouge. Les auciens auteurs rapportent que le roi Philadelphe a été le premier qui pratiqua avec ses soldats une route dans cette vallée, en établissant des stations dont voici les noms: 1. Berénice, 2. Novum Hydreuma (c'est-a-dire le neuf puits), 3, Gabanm ou Caban, 4, le puits d'Apollon, 5. Phylacon (le puits "des gardes"), 6. Aridum (le sec), 7. (le puits de) Zevs, 8. Compasi, 9. Aphroditis, 10. Didimus, 11. Phoenice (la station des palmes) et 12. la ville de Coptus. L'étude des monuments nous apprend cependant, que, déjà aux temps des pharaons, cette route servait aux voyageurs qui allaient à la mer rouge, de même qu'elle était peuplée par des troupes et des ouvriers qui, stationnés dans ces montagnes, en tiraient la pierre. C'est ainsi que Ramsès IV fonda d'après la stèle en question, l'an deux de son règne, une station à Hamamât. Le pharaon dont la gloire est vantée au début de l'inscription (c'est ainsi par exemple qu'on lit que le peuple des Rotennou arriva en Égypte prosterné et chargé de ses tributs), donna l'ordre de convoquer tous les hommes capables à ce but "pour exécuter cette station comme une place durant à toujours dans la montagne de Bouchen."

Il y avait donc des raisons, sans doute politiques, qui engagèrent le pharaon à rendre praticable cette route du désert dont l'importance, pour le trafic, a été reconnue par toute l'autiquité. Outre ce souvenir il existe très-peu de momments du règne de Ramsès IV. Parmi ceux-ci, les plus remarquables consistent dans les tableaux et les inscriptions que le même pharaon fit sculpter sur les faces des parois et des colounes qui font partie des temples d'Ammon et de Chonson, construits à Thèbes (Karnac) par les ancêtres du quatrième Ramsès.

Il a régné au moins deux ans et neuf mois. Une limite supérieure de son règne est établie par la date d'une stèle sculptée encore dans la montagne de Hansamit. Elle débute par la date "Lian 3, au mois de l'aoni, "Sa Sainteté le roi a donné l'ordre que le message inconni") devait étre apporté à la place . . . . . . du roi Ramsis IV.\* Nous ignorous le contenu du message en questiou, mais il probable qu'il ne regardait que des ordres

<sup>\*)</sup> ta-apou nen-rech "nuntium incognitum."

particuliers de la part du roi pour l'exécution d'ouvrages dans la vallée de Hamamât. Après sa mort, la momie de ce quatrième Ramsès fut déposée dans la vallée des tombeaux royaux de Thèbes. Nous remarquons encore, d'après M'. Lepsins, qu'un antre nom de ce roi, adopté probablement par snite de quelque événement politique, est celui que nons avons désigné dans les planches sons le N° 285. Il doit être lu: Rà-hâq-mâà\*)-sotp-u-amen Mer-amen rà-meses-måå-ti. Une troisième stèle de Hamamât, datée de la troisième année du règne de Ramsès IV, fait connaître ces nouveaux noms. Débutant par des titres royaux et des louanges ordinaires, attribués au nom de Ramsès IV (entre autre il v est dit que ec roi "avait onvert un chemin à la "terre sainte, inconnn auparavant"), le texte continue dans les termes suivants: "Voici, Sa Sainteté . . . . . en visitant cette belle montagne pour faire un "monmment dans les carrières an père de ses pères, et aux dieux et aux "déesses de Tå-mer.ti (TÉgypte), il fit établir une stèle sur cette montagne, "sculptée au grand nom de Ramsès IV." Le reste de l'inscription contient les ordres donnés par les rois à plusienrs hants fonctionnaires de la cour pharaonique (notamment au grand prêtre d'Ammon et chef des constructions Ramsès-Nechton) pour l'exécution de quelques œuvres dans la montagne de Bonchen, et le dénombrement exacte des chefs, des troppes et des ouvriers qui y furent employés. On y mentionne, de plus, dix chariots (ågålfa, en hébreux ágalah) attelés par six paires de boenfs,

#### Ramsès V

Rå-ouser-måå-sechpr-n-rå Rå-messon-mer-amen-hercheps-ef (286).

Ce roi n'est pas du nombre des fis de Ramels III, la preuve c'est qu'il interompt la succession régulière des premiers quatre fils de Ramsès, en occupant la plare entre le premier et le second de ces princes. Comme le roi suivant, le second fils, a surchargé les cartonches de Ramsès V à Biban-el-molma de son nom et de ses titres, il en résulte que Ramsès V obtint pour quelque temps le trône d'Égypte comme usurpateur. M. de Rougé, dans un travail sur cette époque de Thistoire égyptienne, a émis Topinion ,qu'il y ent probablement quelque trouble on quelque minorité pendant laquelle un parent (notre Ramsès V) plus âgé saisit les rênes du ponvoir."

<sup>\*)</sup> Par une erreur dans le dessin de la planche en questiou on a oublié à mettre le signe de la vérité, man, sur le genou de la figure du dieu Ammon.

Un monument qui rappelle le souvenir de ce roi usurpateur, est la grande de Silsilis décorée des noms et des titres de Ramaies V en mémoire de ses bienfaits envers le pays d'Égypte. Le roi y est représenté offinat à la triade thébaine, de même qu'au dieu Sebek de Chennou (nom ancien de Silsilis) les caractères biéroglyphiques qui composent son nom officiel. L'inscription en bas s'énonce ainsi;

"Un dieu vivant et grâcieux, une montagne d'or, il a illuminé la terre en-"tière comme la montagne solaire, le roi Ramsès V, vivant comme le soleil "tous les jours. Les hommes sont en joie quand il se lève, et les dieux se ré-"jouissent de son amour. Il leur a fait le[s] vérité[s], et ils vivent en elles, "comme un fils vertueux en son père, [lui] le roi Ramsès V. Ses institutions "ont rendu tranquilles les coeurs; le Nil, sous son règne, a multiplié ses "dons; il a ouvert sa source à la grandeur de son nom, [celui du] roi Ramsès V, "vivant comme le soleil. Les productions, elles ne cessaient pas. Il a rempli "les maisons des dieux de monuments à son nom, les construisant pour l'éter-"nité. Semblable au soleil du ciel, la durée de sa vie est égale à sa durée. Sa "figure est comme celle de Montou. Il a multiplié les offrandes aux dieux "sur les autels; en bienfaiteur, il les a pourvus de toutes les choses et il a sa-"tisfait les coeurs par de bonnes lois, lui, le roi Ramsès V, le vivant. Il a remis "le pays dans sa condition comme il était [auparavant]. Les petits et les ngrands le louent, en proclamant son nom [disant]: Il est à nous comme "la lune renaissante. Quand il se couche, il conçoit des bienfaits et quand il "s'éveille, il les enfante comme son père divin, lui le maître des deux mondes, "Ramsès V. aimé d'Ammon-ra, le roi des dieux."

Les paroles de cette inscription peuvent nous servir comme un bon exemple du style officiel, employé à cette époque, pour glorifier la majesté des pharaons. Dans une quantité d'expressions brillantes et de phrases hyperboliques, on ne fait que répéter la même pensée, dont le premier et le dernier but attein toujours la personne du roi. Aussi n'apprenons-nous rien de la stèle de Silsils pour l'histoire de Ramsès V; elle lui attribue les mêmes louanges que nous trouvons exprimées en l'honneur de tous les autres pharaons sur les monuments de leur évoque.

Comme je l'ai remarqué plus haut, le second fils de Ramsès III, Ramessou, le traîtait en usurpateur, en surchangeant les cartouches de Ramsès V de ses noms. Lorsque ce fils monta sur le trône de son père, il adopta les noms:

#### Ramsès VI.

Rå-neb-måå-mer-amen Rå-messes-amen-her-cheps-ef neter-håq-an (287).

Les inscriptions appartenant au règne de ce pharaon, lui attribuent le mérite "d'avoir rempli toute la terre [d'Égypte] de grands monuments à son nom" et de "les avoir construits en l'honneur de ses pères les dieux." C'étaient donc des sanctuaires dont il couvrit le sol égyptien. Parmi le nombre de ces constructions, la plus vaste, la plus magnifique et la plus importante est, sans objection, son propre tombeau, dans la vallée de Biban-el-molouk. Les nombreux tableaux qui décorent les faces des parois et les plafonds de cette hypogée, et les inscriptions hiéroglyphiques qui servent de texte explicatif aux peintures, sc rapportent principalement à des sujets astronomiques et astrologiques. Les tables horaires contenant une sorte de calendrier, de quinzaine en quinzaine, du lever de diverses étoiles de la sphère égyptienne, sont ce qu'il y a de plus curieux dans ce tombeau. L'importance de ces tables, où l'étoile de la Sothis, ou le Sirius, occupe une place remarquable, a été signalée premièrement par Mr. de Rougé. Mr. Bjot, qui les a soumis au calcul astronomique, fixe la date chronologique de ces tables horaires à l'an 1240 avant notre ère. Enfin M'. Lepsius, qui dans son "Konigsbuch" a mis en doute l'importance des données astronomiques sur les monuments égyptiens pour la chronologie, dispute aux tables horaires cette valeur imaginée par les savants français. Ainsi, en diminuant le prix des indications monumentales de ce genre, mon illustre compatriote, suivant certaines suppositions des données, calcule la date de notre table horaire vers l'an 1194 avant notre ère.

Un souvenir du roi Ramsès VI "est conservé singulièrement dans les mombreuses sculptures d'un tombeau creusé dans le roc de la montagne d'Anibe, en Nubie, endroit appelé anciennement Chaâ et situé dans le voi-sinage de la forteresse Pâ-rà ou Tâ-rà (aujourd'hui Derr). Ce tombeau, appartennant hun diguitaire de Ramsès VI portant le nom Poun nou, fils de Hârnofer, et originaire du pays de Wâ-wâ, contient entre autre une inscription où il est question de quelques terrains située entre le fleuve et limités au nord par la ville de Pârà et au sud par la forteresse de Ramsès II, dont la position est indiquée par le lieu appelé, de nos jours, Abousimbel. Le texte de l'inscription donne une description de la grandeur et des frontières de ces terrains qui firent partie de la propriété du roi Ramsès VI et de la reine Nefer-tera. Un des tableaux nous fâit voir le roi assis sur son trône et adressant la parole au prince d'Éthiopie, qui s'appreche très-humblement du monarque.

Une légende hiéroglyphique explique la scène, énonçant que "le roi adresse la parole au prince royal d'Éthiopie [disant:] donne deux vases d'argent pleins d'onguent de Q kchi à l'Atennou." Le prince de Kous, qui me fait qu'une et même personne avec le propriétaire du tombeau Pou nou, répond: Il dit: J'exécute [tes] pensées faisant un jour de fête à la terre nétice." Ensuite on apervoit une statue royale, représentant l'image décorée de Remsés VI et placée sur une table. Le prince d'Éthiopie et un autre Égyptien, nommé Mer ji, lui présenten leurs hommages. D'autres légendes hiéroglyphiques, qui suivent, parlent de victoires remportées par le roi sur les ennemis, et font connaître deux pays au suid de l'Égypte, Ahj et Akâfa d'où Pounnou avait conduit le buith à son bon matter, le pharson.

Il n'est pas possible de domor une description détaillée de toutes les scènes funéraires et religieuses que de nombreux ableaux du tombeau de Pounnou développent aux yeux du spectateur; de même qu'ils nous font connaître les membres de la grande famillé de ce personnage et les dignités dont lis furent honorès par le phason. Le fait le plus important et le plus triste qui résulte de l'étude que le tombeau d'Anibe fournit aux voyageurs curieux, écst que plus de trois mille ans a vant nos jours, dance ces contrées où aujourd'hui rien au monde n'offre la moindre trace de la civilisation, il y avait alors tout ce que le génic de l'homme civilisé a inventé et perfectionné pour rendre la vie socialé cit politique aussi sgrésble que possible.

# Ramsès VII.

Rå-ouser-måå-mer-amen-sotp-n-rå Rå-meses-amen-her-chops-ef-at-neter-håq-an (288).

Ce pharaon qui suit après le decès de son frère, Rameis VI, est le troisème du nombre des fils de Rameis III. Les mouments existant eucore et portant son nom, ne nous disent rien sur l'histoire de son règne. Nous sommes forcés de la passer sous silence, ainsi que celle de son frère cadet, le ouatrième fils de Rameis III. oui tortait les nome officielles de:

### Ramsès VIII. Rå-ouser-mäå-chou-n-amen

Rå-messou-mer-amen-seti-her-chops-ef (289).

Parmi le peu de monuments qui ont échappé à la destruction généralc des souvenirs de ce roi, j'aimerais à signaler une stèle funéraire conservée au

musée royal de Berlin. On y aperçoit, dans le registre supérieur, le roi Bansès VIII, adorant les principales divinités du nome thinite et de la capitale Abydos de ce départément, savoir: An hour ou Onouris, Osiris, Horus le vengeur de son père, et lais. L'inscription qui occupe le registre au milieu dela stèle, s'énonce dans les termes suivants:

"Acte d'adoration faite au dieu Osiris qui réside à l'ouest, le seigneur "d'Abydos, le dieu grand, le roi de l'éternité, et à Anhour-Hortmaa-qa-"śou - ti du nome thinite, et à Osiris le seigneur de la ville Mendès, le dieu grand "et le roi des dieux et à Horus vengeur de son père Osiris, à Isis la grande mère "et aux [quatre divinités appelées] Mes-chen qui résident à Abydos: pour "qu'ils accordent des millions de périodes de trente ans, et de nombreuses an-"nées, pour régner en joie de coeur, à leur fils qui les aime, le roi Ramsès VIII, "doué d'une vie éternelle. Le grammate du pharson Hor..., le défunt, "dit: J'étais un esclave de ta ville Mendès, ta forteresse, qui est située dans la "basse Égypte. J'étais le fils d'un esclave de ta maison, le grammate du pha-"raon et le chanteur d'Abydos, På-kå-ont fils de Snij. Ton serviteur me "conduisit de ma ville, qui était située dans la basse Égypte, jusqu'à ta ville "Abydos où je devins courrier du pharaon. Votre serviteur, je suis arrivé "pour vous saluer et pour demander, en sa faveur, des panégyries de trente , ans. Vous exaucerez ses actes d'hommages, comme il a illustré vos êtres. "Vous, vous protégez le pharaon, mon maître, vous m'avez accordé d'être son "sujet en sa préseuce toujours etc."

Voilà un fidèle serviteur du pharaon qui, même après sa mort, s'empresse de rendre des hommages à son maître, en demandant pour son seigneur une longue série d'anuées.

Je suis très-porté à lui donner comme successeur un roi inconnu jusqu'à présent, dont le nom de famille

# Amen-mer-toum-merj (290)

a été découvert, par moi, en Égypte. Il y est gravé sur un bloc de pierre de grès, situé dans le voisinage du village de Matarieh, l'ancienne ville Héliopolis. C'est probablement le septième fils de Rameès III, qui, sur la paroi de Médinet-Abou, porte les noms Ramès-Meritoum. Les règnes successifs de cinq fils, après le règne d'un père dont la limite supérieure étant fixée par la date de l'au 26 (cette date est tirée du Sérapeum de Memphis découvert par Mr. Mariette), doit mener à la supposition que chaque règne ne pouvait pas durer long-temps. C'est pourquoi il faut expliquer, ce nous semble, le petit nombre de monuments de ces rois par la courte durée de leurs Yennes.

Après Toummerj, dont nous ignorous le nom officiel, vint ensuite un roi qui, selou les monuments, s'appelait:

### Ramsès IX. Rå-nefer-kå-sotp-n-rå

# Rå-inessou-mer-amen-chå-m-ζåm (291)

de même qu'après lui deux autres qui, sur les monuments, portent les

### Ramsès X.

Rå-messou-amen-her-chops-ef Rå-cheper-måå-sotp-n-rå (292) et

# Ramsès XI.

Rà-s-chà-n-mer-ameu Rà-meses-sã-ptāh (293).

Il parait que sous ces trois pharaons l'influence des grauds prêtres d'Ammon de Thèbes gagna une prépondérance sur le pouvoir royal. Les monuments nous font connuître les noms de plusieurs de ces prêtres qui se succédèrent dans leur famille, comme les pharaons dans la leur. Des reines mêmes skatachèrent à exu, en adoptant le tire singulier de «pépouse d'vine d'Ammonra.\* Les noms des grands prêtres d'Ammon, qui portaient des titres religieux et militaires en même temps, se présentent dans ce tableau suivant l'ordre de leur succession.



Après le onzième Ramsès, suit un roi, un nouveau Ramsès, dont les cartouches sont parfaitement identiques à ceux de son aïeul Ramsès II, surnommé le Grand. Les voici:

### Ramsès XII. Rà-ouser-mâå-sotp-n-rå Mer-amen-Rå-meses (294).

Tout l'intérêt qui se porte à la personne et au règne de ce prince, est dû, très-naturellement, à une stèle qui, dit-on, a été trouvée dans le temple du dieu Chonsou, à Tbèbes. Cette divinité était, sous les Ramsès de la vingtième dynastie que nous venons de connaître, l'objet d'un culte spécial. Les constructions, exécutées sous les règnes des différents Ramsès, pour agrandir et pour embellir son sanctuaire, donnent la preuve incontestable que ce dieu Chonsou, fils d'Ammon et de la désess Mout, prévalait par ses oracles sur les autres divinités de Thèbes, à l'époque des rois de la vingtième dynastie. Aussi, cette stèle est-elle en rapport intime avec le dieu Chonsou, dont la rénommes ésétait répande jusqu'il n'intérieur de l'Asie. Avant de nous occuper des faits historiques, qui pourraient résulter de leur contenu, il paratt nécessaire d'en mettre la traduction sous les yeux du lecteur.

La première tentative d'expliquer le texte de la curieuse stèle a été faite par M. Birch. Ce savant, avec sagacité habituelle, avait assi parfaitement bien le principal sujet de la longue inscription. Il a été suivi par M'. de Rougé qui, guide par des observations pleines de critique et par ses études philologiques, apporta de nouvelles lumières à la connaisance du texte de cette stèle. Cest en suivant les pas de ces savants distingués, que Jose reproduire le contenu du monument en question, es langue français.

#### Traduction

d'une stèle datant du temps de Ramsès XII.

"L'Herus, le taureau puissant, qui a réuni les diadèmes, dont le royaume pest établic comme celui d'Atoum, l'éperirer d'or, dominant par le gièure, vain-,queur des neuf-peuples, le roi de la baute et de la basse Égypte, maltre des ,deux mondes, Rà-ouser-māà.t-setp-n-rā, fils du soleil [et nē] de ses-,flancs, Amen-mer-Rā-mess, aimé d'Amen-rā,

"le seigneur des trônes des deux mondes, et du cercle des dieux mattres de la "Thébaïde. Le dieu bon, fils d'Amen, enfanté par Horus, engendré par Horu, machou, l'enfant illustre du seigneur absolu, engendré par le dieu qui est le

"mari de sa mère. Le roi d'Égypte, le régent des terres phéniciennes, le grand "souverain,

"qui a pris les neuf-peuples. [Lorsqu'il] sortit du ventre (de sa mère), il a dis-"posé les victoires. Il a donné des ordres, sorti de l'oenf. Taureau au coeur "fierme, il a poussé devant [lui]. C'est un taureau, un roi divin qui se mani-"fieste au jour des combats comme Mentou, grand par [sa] vaillance,

"comme le fils de Nout (Soutech). Voici Sa Sainteté étant dans la Mésopokamie, pour exiger le tribut annuel, les rois de tous les peuples vensient en "se prosternant et en sainant les esprits de Sa Sainteté. Les habitants des "villes de rang inférieur commençaient [à apporter] leurs tributs: l'or, le "lagis-laxuli.

"le cuivre, les bois de Tå-neter, sur leurs dos, chacun à son tour. Lorsque "le roi du pays de Bouchten offritses tributs, il mit en présence sa fille alnée, "nour adorer Sa Sainteté et pour lui demander la paix. C'était

"ne belle femme, beaucoup his précisues pour le coeur de Sa Santeté qu'au"cune autre chose, et il lui donna le titre de grande rvine [et le nom] Rà"nefrerou. Sa Sainteté char terourie en Égypte, il hi fit faire toutes les
"cérémonies d'une reine. Il fut l'an 15, le 22º jour du mois d'Epiphi, lorsque
"cérémonies d'une reine. Il fut l'an 15, le 22º jour du mois d'Epiphi, lorsque
"Sa Sainteté char l'à Phèbes, la dominatrice victorieuxe des villes, pour reudre
"des lonsages à son père Ammon le soleil, maître des trônes des deux
"mondes, dans sa belle panégrie de l'Bebes du Sud, siège de son coeur, on
"Bechten qui est venu apportant de riches présents à la reine. Lorsqu'on le
"Bechten qui est venu apportant de riches présents à la reine.

"en présence de Sa Sainteté avec ses présents, il dit en saluant Sa Sainteté: ""Gloire à toi, soleil des neuf-penples! accorde-nous la vie [qui est] dans toi." "Dorsqu'il eut dit son salut devant Sa Sainteté, il reprit ainsi son discours à "Sa Sainteté: "De suis venu vers toi, grand souverain,

"nó mon mattre, à cause de Bent-"nt-reit, la jeune soeur de la reine Rà-"nne ferou. Un mal a pénétré en elle; que Ta Sainteté veuille expédier un "nhomme sachant toutes choses pour l'examiner." Le roi dit alors: "Qu'on "nfasse venir vers moi le collège des hiérogrammates et les docteurs des "mystères

nnde la maison de l'intérieur." Étant venus à l'instant, Sa Sainteté dit: "Vous "¿étes convoqués pour entendre ce discours. A présent montrez-moi un "homme au coeur intelligent, un mattre aux doigts habiles de votre nombre." "C'était alors le basilicogrammate "Toth-em-ĥe bi qui se présenta devant Sa Sainteté. Sa Sainteté lui donna "Jordre d'aller au pays de Bouchten avec le messager. Lorsque l'homme sachant "toutes choses fut arrivé à Bouchten, il trouva Bent-reś.t ohsédée par un "esporit, mais il se trouva

inférieur pour comhattre avec lui. Le roi de Bouchten envoya une seconde "fois à Sa Sainteté pour lui dire: "Grand souversin, ô mon maltre! que Sa ""Sainteté veuille ordonner qu'un dieu fût apporté [au pays de Bouchten pour "comhattre cet esprit." Cette nouveille demande parvint] à Sa Sainteté en "fan 26, le premier du mois de Pachons, pendant la panégrie d'Ammon, Sa "Sainteté étant au milieu de Thèbes. Ne fer foi tep, pour lui dire: "Ô mono no seigneur! ""je retourne vers toi à cause de la fille du roi de Bouchten." Puis on conduisit "Chonsou de Thèbes. Ne fer foi tep pour lui dire: "Ó mono de Thèbes. Ne fer foi tep pour le Chonsou le conseiller, dieu grand, "qui chasse les rebelles. Alber Sa Sainteté dit à Chonsou de Thèbes. Ne fer hot ep pur le charge de la fille du roi de Bouchten." Puis on conduisit "qui chasse les rebelles. Alber a pays de Bouchten!"

"Puis Sa Sainteté dit: "Donne-lui ta vertu divine; j'enverrai Sa Sainteté [ce ""dieu] au pays de Bouchten pour sauver la fille du roi de Bouchten."

"Chonsou, seigneur de Thèbes, Nefer-hotep donna deux fois son grand "assentiment et il donna quatre fois sa vertu divine au dieu Chonsou-pā-ar-"secher de Thèbes. Sa Sainteé ordonna alors de faire partir Chonsou-pā-"ar-secher de Thèbes dans une grande harque, avec cinq autres petites "Jarques et un char. De nonhreux cavaliers marchaient à gauche et à droite. "Lorsque ce dieu arriva au pays de Bouchten, une sunée et cinq mois s'étant "écoulés, le roi de Bouchten, accompagné de ses soldats et de ses chefs, vint "se présenter au dieu Chonsou pà-ar-secher. En se protetrande

"le ventre à terre, il lui dit: "Tu es venu chez uous, tu te joins à nous par ""Tordre du roi Ramsès." Lorsque ce dieu arriva à l'endroit où Bent-res se "rouvait, il communiqua sa vertu de vie à la fille du roi de Bouchten et elle "fut guério

"h l'instant. L'esprit, celui qui deneuvrait en elle, dit en présence du dieu (Chonouc-pla-Ar-sechor de Thèbes: "Tue sevue ne paix, dieu grand, qui ""chasse les rebelles. La forteresse de Bouchten est à toi, ses habitants sont ""ets esclaves, moi-même je suis ton esclave. Je retourcerai à l'endroit d'oi je ""saintet veuille ordonner de coléhere un jour bon [de fête] en mon honneur de ""saintet veuille ordonner de céléhere un jour bon [de fête] en mon honneur de "ha part du roit de Bouchten. Alors celie eut la grâce de dir à son prophète: ""Que le roi de Bouchten fasse une grande offrande devant eet esprit." Pendant "que cela se passait et que le dieu Chonsou-pā-ar-seeher [sentretenati] "avec l'esprit, le roi de Bouchten, accompagné de ses soldats, avait une "grande peur. Il

"prépara une riche offrande au dieu Chonsou-på-ar-secher de Thèbes et "à l'esprit et célébra une fête en leur honneur. Lorsque l'esprit fut sorti pour "rester là où il voulut, sur l'ordre de Chonsou-på-ar-secher de Thèbes,

"le roi de Bonchten fit saisi d'une extrême joie de même que tous les habintants de Bouchteu. Puis il se dit: "il faudrait que ce dieu pût rester au pays "nde Bonchteu; je ne le laisserai pas partir pour l'Égypte." Lorsque

"ce dieu fut retenu trois ans et neuf mois à Bonchten, voici que le roi de "Bouchten, couché sur son lit, aperçut ce dieu qui venait quitter son naos "ayant la forme d'un épervier d'or, étendant ses ailes pour voler vers "l'Égypte. En

"se réveillant, il fut attaqué d'un mal. Il dit alors au prêtre de Chonsou-på-"ar-secher de Thèbes: "Qu'il nous quitte et qu'il marche vers l'Égypte; faites " "partir son char pour l'Égypte!"

"Lorsque le roi de Bouchten fit partir ce dieu pour l'Égypte, il lui donna de "nombreux et riches présents de toutes sortes de bonnes choese et des soldats "et des chevaux en grande quantité. Ils marchèrent alors pour retourner en "Thébatde. Et lorsque le dieu Chonsou-pā-ar-secher de Thèbes fut "arrivé

"mit temple de Chonsou de Thèbes-Neferhotp, il offrit au dieu Chonsou "de Thèbes-Neferhotp les présents que le roi de Boudtten lui avait donnés , en toutes sortes de bonnes choses, il n'en retutriren pour son temple, Chon-"sou-på-ar-secher de Thèbes rentra dans son temple en paix l'an 33, le "19" jour du mois de Mechir du toi Ramsès XII. C'est ce qu'il (le roi) a fait, "liu di vit étérrelleuent comme le soleil."

Sans vouloir entrer dans des discussions sur les détails d'une riche matière que cette sélé fournit à l'étude de l'historien et du mythologue, discussions que M'. de Rongé a faites pour la plus grande partie avec sa sagacité habituelle et son savoir littéraire, nous uous bornons à fixer l'attention du lecteur sur quelques-uns des pointe les plus seillauts.

D'abord il résulte des premières lignes du texte que le roi Ramsès XII, qui régua au moins 32 aus ciuq mois et quiuze jours, avait encore la suprématie sur les anciennes conquêtes en Asie. Mais ce Ramès XII est aussi le dernier pharaon qui part pour la Mésopotamie, an but d'en ramasser les tribius muels des petits royaumes de cette contrée. Le marige avec la fille du roi de Bouchten, Bent-rest, et la vénération avec laquelle le dieu thébain est accueill à Bouchten, nous fait reconnaître l'intime alliance qui, à cette époque de l'histoire, liait les peuples de l'Asie avec la nation égyptienne.

Le pays de Bouchten, mot que M'. de Rougé est porté à comparer au noun du mont Bagistan, à cause du long voyage du dieu égyptien, devait appartenir à la Mésopotamie, car c'est là que Raussès XII est occupé à chercher les tributs. Nous ne nous écarterons pas trop loin de l'opinion du savant académicien, en supposant au mol Bou-ch-t-n le nom de la viule d'Echatana.

Le nom de la princesse Bent-rest ou Bent-resit (295), que le pharaon éleva au raug d'unc reine égyptienne, est bien sémitique. C'est sans aucun doute un mot composé de bent, bint "fille" et de résit "commencement, priorité, perfection."

Les dates de notre inscription se réduisent an nombre de cinq, savoir:

- l'an 15 de Ramsès XII, le 22 Paoni, première ambassade du roi de Bouchten;
   l'an 26 du même. le 1 Pachons, seconde ambassade.
- 2) l'an 26 du même, le 1"Pachons, seconde ambassade,
- 1 au ct 5 mois durée du voyage de Chonson,
   3 ans et 9 mois durée de son séjour à Bouchten,
- 5) l'an 33 de Ramsès XII, le 19º Mechir, arrivée du dieu à Thèbes.

En combinant ces données, il résulte d'un simple calcul que le dieu Chonson quitta l'Égypte l'an 28 de Ramsès XII, au mois de l'aophi on Athyr, et qu'il repartit pour l'Égypte vers la fin de la trente-unième année du règne de notre pharson.

#### Ramsès XIII.

Rå-men-måå-sotp-n-ptåĥ Chå-m-Çåm-mcrer-amen-Rå-mesesneter-ĥåq-an (296).

C'est probablement le dernier des pharaons de la maison de Rameis III qui composent la vingitime dynastie. Malgré le petit nombre de souvenirs monumentaux, qui ont conservé les faibles traces de son règne, il en résulte cependant le fait incontestable que les grands prêtres d'Ammon, élevés au plus haut rang de belefs religieux et militaires en Égypte, occupèrent presque absolument la place des pharaons.

Les monuments nous font connaître un de ces grands prêtres d'Ammon, appelé Ĥer-ĥor (au temps des Ptolémées, ce nom se prononcerait Phrihor, avec l'article), qui servit d'abord le roi Ramès XIII. Il exerça, sous le règne de ce roi, les fonctions de grand prètre d'Ammon et de commandant des troupes. Cela ne l'empécha pas d'adopter l'insigne royal du serpent uracus qui se dresse, d'aus les sculptures de ce prètre, sur son frout: et de s'assigne le titre élevé du plus Grand dans la haute et la basse Égypte. Bientôt le eartouche pharaonique entoura son nom et c'est aiusi que plusieurs monuments, notamment les inscriptions du temple de Chonsou à Thèbes, le font comaître.

Avant de donner ses noms royaux ainsi que eeux de ees descendants, il paraît nécessaire de mettre sous les yeux du lecteur le tableau des rois qui composent, d'après Manéthon, la vingt-unième dynastie.

## CHAPITRE X.

#### ROIS DE LA VINGT-UNIÈME DYNASTIE.

Selon les listes manéthoniennes et leurs différentes copies, cette dynastie est formée de sept noms royaux appartenant à des pharaons originaires de Tanis, qui ont régué pendant un espace de 130 on de 114 ans. En voici le tableau:

| 1. Smendès 26               | ans  |       |    |
|-----------------------------|------|-------|----|
| 2. Psousennès 41            | ,    | (var. | 46 |
| 3. Nephercherès 4           | 77   |       |    |
| 4. Amenophthis 9            |      |       |    |
| 5. Osochor 6                | ,    |       |    |
| 6. Psinachès 9              | ,    |       |    |
| 7. Psousennès 35            | ,    | (var. | 14 |
| Sept rois qui out régné 130 | ans. | _     |    |

Les noms des grands prêtres d'Ammon qui régnèrent, à Thèbes, successivement et simultanément avec les dernièrs rejetons de la souche légitiue, représentent la série suivante:

"Le roi, grand prêtre d'Ammon, le fils du soleil, Så-n-amen-Her-hor" (297), père du

"Grand prêtre d'Ammon le soleil, roi des dieux, Pâi-ânch" (298), père du "Grand prêtre d'Ammon etc. Pâi-neţem")", (299) père du

"Roi, grand prêtre d'Ammon, fils du soleil, Rå-men-cheper" (300).

En étudiant les quatre noms de ces prêtres usurpateurs du trône, il résulte qu'aucun d'eux ne correspond à ceux que la liste de Manéthon nous fait connaître. Mais d'un autre côté, les noms de Mauéthon occupant la

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Mr. Lepsius lit ce nom Pi-sem. Nous suivons la lecture que Mr, de Rougé a proposée à l'aide de preuves bien évidentes.

place des prêtres rois connus par les monuments, ne peuvent pas appartenir anx rois de la souche des Ranasse, Cest plutoit une nouvelle dynastic, une nouvelle maison royale, originaire de la ville de Tunis, située dans la basse Égypte, qui tout-à-coup interrompt la ligne des pharmons thébains et de transmet le droit du pouvoir royal de la haute Egypte à la basse Égypte.

Il faut done s'imaginer, pour bien comprendre l'histoire compliquée de cette époque, trois différentes lignes de souverains contemporains, savoir: la ligne légitime, composée des descendants mâles et femelles de la famille de Ramsès III, la ligne des grauds prêtres d'Ammon qui, profitant de la faiblesse de leurs maîtres, les pharaons de la souvele précitée, sobpétent à pluséuurs reprises les noms, les titres et les insignes royaux.

Vii-à-vis de ces troubles casses par un gouvernement théocratique en opposition à l'autorité légitime, une nouvelle dynastie s'éleva dans la basse Égypte à Tanis. Les rois de cette maison, censée légitime par Manéthon, forme la troisième ligne des souverains contemporains. Commençons par ceux-ci.

Il est à remarquer que le premier roi de cette dynastie, dans la liste de Mandton, porte un nou, Smendès, qui par sa composition démontre l'origine de la basse Égypte. Ainsi que je l'ai prouvé dans mes recherches géographiques (je vois avec plaisir que Mr. de Rougé dès lors s'est rangé à mon opinion) le non dut être composé des éléments l'Nes-bân-104 de Vouvé au bous de Ded.\* Ded était le nom égyptien de la ville appelée par les Grees Mendès, or le boue de Mendès était l'animal sacré d'Osiris. Ce nom ue s'est pas trouvé jusqu'à présent sur les monuments, expendant je suis fort porté à eroire qu'il se lit très-distinctement sur un sarcophage égyptien découvert dans le cimetière de Memphis et conservé au musée de Vienne. Les inscriptions de ce cercueid, appartenant à un prêtre d'une ville de la basse Égypte nommé Po-mehem-isis, fils de la danc Tai-nefer-ho, uous font comattre le carrouche suivant.



Si ce nom, qui se prononce bâ-n-ded, Mendès, n'appartient pas au dieu Osiris de la ville Mendès, ce qui n'est guère probable, c'est assurément notre roi Smendès qu'il faut reconnaître dans cette légeude. L'absence de la syllabe nes (eu grèco-égyptien s on 🙄 s'explique facilement par la mauière vulgaire des Égyptieus d'ajouter, eu prononçant des mots, et surtont des noms propres hiéroglyphiques, des syllabes formatives, dont la langue égyptienne est assez riche.

Comme le cartouche des deux rois qui portent le nom Psinachès, a été découvert au milieu des ruines de Tanis, la cohérence de la basse Égypte avec cette dynastie tanite devient extrémement probable. Nous verrons plus tard qu'en effet d'autres preuves ne manquent pas pour rendre cette cohérence évidente.

Quant aux deux nouss de Nephercherès et d'Amenophthis, ils représentent indubitablement les transcriptions grecques des deux noms égyptiens bien counus de Nefer-kâ-rà et de Meri-n-ptâ. Malheureusement on n'a pas encore découvert de monuments qui nous apprennent leurs noms complets. Il faut donc attendre d'éculeus ultérieures l'existence de ces deux rois cités par le prêtre Manéthon.

Nous ne savons rien sur le nom d'Osochor porté, selou la liste de Manéthon, par le cinquième roi de cette dynastie. Je présume que le nom d'Osochor est dù à une écriture vicieuse au lieu d'Osocho.

L'arrangement des rois qui composent cette dynastie, dans les planches hiéroglyphiques de notre ouvrage, est dressé sur le tableau de M'. Lepsius.

<sup>\*)</sup> Il y avait, en Égypte, deux villes portant le nom de Châ, l'une située au nord, l'autre au sud. Elles étaient fondées par le roi Chnoum-Choufou et se trouvent mentionnées p. ex. Lepsius Denkmaeler vol. Il pl. 50.

Il faut remarquer cependant que ce tableau est composé de deux différentes branches. L'une embrasse les noms appartenant à la famille des grauds prêtred'Ammon, censés usurpateurs du droit au trône de la dynastie thébaine, l'autre contient le peu de noms portés par les pharaons de Tanis et formant, d'après Manéthon, la série des rois légitimes.

## Histoire monumentale de cette époque.

On a remarqué plus hant que les grands prêtres d'Ammon, à commencer par leur chef Her for, c'ainient panallèse aux derniers rois de la dynastie précédante, successeurs de Ramsès XII. Leurs monuments doivent donc être contemporains à ceux que ces faibles pluraons laissaient à la postérité comme les témoigrages accusateures de leur impaissance. En effet, nous verrous les traces d'un mélange de supérioté saccrétotale et du pouvoir royal exprinées sur les monuments de cetté époque.

Le premier des prétres usurpateurs du trône est Herfor. Après s'être montré sur quelques tableaux monumentaux vassal de son roi, il change tout-àcoup le rôle en adoptant le titre et les insignes du phamon. Le temple de Chonson, presque la seule source d'où il est permis de puiser les matériaux pour la reconstruction de l'histoire de ce temps, nous fait voir alors le roi Herhor maître du pays entier.

Les inscriptions gravées sur les architraves qui surmontent les colounes du péristyle du vestibule au temple de Chonsou, glorifient d'abord le roi Îlerĥor d'avoir embelli Thèbes par des constructions magnifiques, érigées en Thonneur des divinités Aumon, Mout et Chonsou. Puis elles ajoutent que le roi avait d'angie le pays d'Egypte par ses victoires remportées sur ses ennemis, et que les eles éta peuple des Reien nou arrivaient en Égypte pleins de respect pour le roi. Ce ne sont certainement que des phraises monumentales sans ancune valeur historique. Il n'est guère probable que, dans ce temps de troubles intérieurs et de la faiblesse des rois légitimes, les chefs des Refennou qui commençaient, à cette époque, à dominer en Asie, fussent venus en Égypte pour apporter leurs tributs ou pour se prosterner devant l'usurpateur.

Un autre tableau du temple de Chonson unontre l'inaugmention de l'exforcomme roi de la hante et de la basse Égypte. Le dieu Séti d'Ombos lui donne la couronne rouge de la basse Égypte, le dieu Horus, la couronne blanche de la linatte Égypte, en lui promettant des victoires sur les peuples et un règne heureux sur le troix de ce pays.

Cest ce Pŝi-ânch que les monuments fout connaître comme le successeur de Ĥerñot dans les acerdeoe d'Ammon. Cependant il nosa pas entourerson nom propre du cartonehe royal, preuve évidente que le Raussès inconnu, son planzon contemporain, après le décès de Ĥerĥor, fit prévaloir le pouvoir royal sur les acerdoce d'Ammon.

Ce n'est que son fils Påi-neçëm qui renouvelle l'ancienne autorité sur autient planarique. Il reprit les titres royaux, mais avec une certaine réserve quant aux eartouches, comme M'. de Rougé l'a très-bien rennarqué, qui paraissent comme masques d'honneur pour une princesse de la famille des Ramaès. Nons avons ici encere une foir l'ocession d'examiner led rôtit à la couronne égyptienne dà, après l'exitinction des descendants malès, aux princesses héritières de la famille royale. C'esta tiais q'una temps de p'âi neçem la princesse que les monuments appellent Rà-kā-māà. I jonit de ce droit, et qu'elle fut épousée par le prètre roi Pâi-neçem; politique suive si souvent dans l'instituré égyptienne par des rois l'illégritimes. La princesse Rà-kā-māà. q'orte, outre ses titres royaux, la dénomination usitée dans ce temps de , demme divine d'Ammon de Thèbes.\*

Il paraît effectivement, et nous suivons en cela l'opinion énoncée dernièrement par M. de Bougé, que l'en i regardé par M. Lepteius comme un second Pâi-neţem et dont nous avons reproduit les cartouches royaux sous N° 302, est tout-à-fait identique à notre Pâi-neţem. Le nom de famille: A men-mer Pâi-neţem ent le même à tous deux, et il est fort probable que l'existence du nom officiel: Râ-cheper-ŝâ-sotp-n-amen date d'une époque postérieure où une seconde princesse de la souche royale, applecé flât hordewâ Hont-tâti, entre au harem du grand prêtre Pâi-neţem. Tous deux sont mentionnés dans pure inserțiulou gravée sur le dossier d'une statue. On y

lit: "[La maîtresse] des deux mondes Ĥāthor-dewā Ĥont-tāti, elle a con-"sacré son monument (la statue en question) en l'honneur de sa mère, la "déesse Mout, lorsque le roi Rā-cheper-šā-sotp-n-amen fit dresser les "sphinxes criocéphales devant le temple d'Ammon....."

Rà-men-cheper est le demire grand prêtre d'Anmon de cette époque qu'on ait découvert sur les monuments. Fils de Pâi-neçem, il avait hérité le droit du sacerdoce d'Anmon et la royanté illégitime. Il tâcha de s'attacher à la souche royale légitime par sa liaison avec une princesse, I si-m-cheb, dont le non réuni à cchi de Ramencheper se lit sur les briques découvertes au milieu des ruines de Cheb. Il paraît que dans cette ville de l'Heptanonide une branche latérale de la famille royale des Ramsès existait tranquillement sous la protection des grands prêtres d'Ammon.

Nous n'avons que deux noms royaux, appartenant sans doute à cette dynastie tantie que nous comaissons par la liate de Mandéhon. Le premier désignant le roi Amen-mer P-seb (ou siou)-n-sà (ou chà) (301), l'autre Amen-mer Hor-p-seb-n-sà (ou chà) (303), dont les monuments nous font connaître une file applele Rak âmâ t (a prononcer Kà-ra-màà-tr). J'ai remarqué plus haut que le principal nom de ces deux rois Pasbenchà répond indultiablement a Psinachès de Manéthon.

Telles sont les faibles traces que les monuments nous ont conservées d'une époque de l'histoire égyptienne bien importante pour la parfaite intelligence des grands événements politiques qui simultanément se passaient en Palestine. Tandis qu'en Égypte les Ramsès de la vingtième dynastie maintenaient avec un dernier effort l'autorité acquise anciennement sur les peuples et les royaumes de Canaan, les Hébreux avaient traversé le Jourdain, occupé sous les Juges les parties les plus favorables de ce pays, et élevé leur puissance à une grandeur que nous marquons le plus convenablement par le nom glorieux de leur sage roi Salomon. Au temps où le char sacré du dieu Chonson passait par Canaan, les Juifs, guidés par leurs juges, combattirent vaillammant contre les païens en Palestine, et lorsque les prêtres d'Ammon eurent soumis l'autorité royale à leur volonté, Salomon, le roi hébreux, envoya à Tanis pour demander à un des rois appartenant à cette dynastie que Manéthon désigne comme la vingt-unième, sa fille comme épouse. La Bible nous raconte ce qui suit: "Or Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharson, et l'amena en la cité de David, jusqu'à ce qu'il cût achevé de bâtir sa maison, et la maison de l'Eternel, et la muraille de Jérusalem tout à l'entour." Ce roi-là doit avoir été un des deux Pse benchà, asivant le synchronisme général. Le livre des Rois nous apprend aussi que ce pharaon, beau-père de Salomon, avait pris la ville de Guézer. Après l'avoir brilde, il tun les Canariens qui habitaient en cette ville; mais il la donna pour dot à sa fille, fomme de Salomon. Dans ce même temps on entretanti le plas vil commerce avec l'Egypte. Le roi debreux ainsi que les rois des Iléthiens et de Syrie firent venir d'Egypte des chariots et des chevaux. Les premiers furent exportés pour six cents pièces d'argent chacun, les chevaux pour cent cinquante.

## CHAPITRE XI.

#### ROIS DE LA VINGT-DEUXIÈME DYNASTIE.

Les listes de Manéthou nous font comaltre cette dynastie sons le nom d'une dynastie bubastite. D'après ces mêmes listes elle était composée de neuf rois, dont voici la série:

|    |    | 1. | Sésonchosis    |  |   |   | 21 | aus |
|----|----|----|----------------|--|---|---|----|-----|
|    |    | 2. | Osorthon       |  |   |   | 15 | 77  |
| 3. | 4. | 5. | rois anonymes  |  |   |   | 25 | 77  |
|    |    | 6. | Takelothis     |  |   |   | 13 | 27  |
| 7. | 8. | 9. | rois anonymes. |  |   |   | 42 | *   |
|    |    |    |                |  | _ | 1 | 16 | ans |

Le total de 116 ans, comprenant la durée de règne de ces neuf rois, est nésaccord avec la somme totale de 120 ans que nous trouvans dans Africain. Il y a donc des fantes de copie que nous allons étudier à l'aide des monments. Malgré les difficultés qui sopposent encore à la parânte counsissance des dégrès de peranté qui lient ensemble les différents membres de la famille de la vingt-deuxième dynastie, la science a acquis aujourd'hui une si grande les vingt-deuxième dynastie, la science a acquis aujourd'hui une si grande les vinets de connaître la plupart des noms monmentaux apparteuant certainement à cette nouvelle dynastie. Avant d'entere dans les détails, nous allons faire connaître la famille de Sésonchois en dressant un tableau généalogique dont les principaux éléments, à peu d'exception, sont dus aux études de M'. Lepsius, que nous avons suivi, presque sans opposition, dans les recherches historiques de ce temps.

Nous remarquons d'abord que le chef de cette dynastie, Sésouchosis ou, comme il est appelé en égyptien, Săiânqă, Séáon țitre son origine d'une simple famille de prêtres, dont voici la série: Bou-jou-wāwā, père de Māwā-sen, père de Nebo-neśa, père de Pā-tout, père de Sāsāuq, père de Namourof (Nimord), père du roi Sāsānq Ir.



Osorkon grand prêtre

Kåromàmà

Il est bien remarquable que les noms propres des ancêtres du fondateur de la dynastie bubastite, Sésonchis, n'appartiennent pas, peut-être à l'exception d'un seul, à la langue égyptienne. Ils nous font reconnaître des racines originaires d'une langue étrangère, one je suppose être la même que celle qui fut parlée par le pemple appelé, dans les inscriptions égyptiennes, Rofennou. J'espère de pouvoir prouver un jour que cette langue n'est point différente de la langue ancienne chaldéenne d'où une grande foule de mots se sont sauvés et conservés dans l'égyptien même. Le nom de Nimrod, porté premièrement par le fondateur du royaume babylouien, en est l'exemple le plus éclatant. Ce nom-là se répète plusieurs fois pour quelques membres de la famille de Sésonchis I". Nebonesa représente, dans sa première partie, la racine chaldéenne Nebo-, avec le sens de Dien, surtout du dieu planétaire Mercure, si fréquent dans la composition de noms propres, comme, par exemple, Nebucadnezar, Nabo - nedus, Nabo - nassar et d'autres.

Mais alors, Sésonchis était-il originaire des plaines de Babylone? A cette question M'. Lepsius a donné la réponse. Depuis les temps de la dix-huitième dynastie, et peut-étre déjà à l'époque des hyesés, la basse Égypte, et surtout les parties fertiles situées vers l'orient, était habitée par une population mélée. Une grande partie de ce pays appartenait aux capitis qui, comme les Hébreux, étaient retenus par les pharaons pour rendre des services en toute sorte d'ouvrages à exécuter. Avec le temps les restes de ces familles sémitiques, dont une brauche principale habitait, l'ancienne ville Bubastus (sex mines se voient aujourd'hui daus un endroit appelé par les Arabes Tel-Bas-tai)), arrivèrent à des titres et à de hautes fonctions qui leur permirent, par suite des mariages contractés réciproquement, des droits particuliers à la conrome égyptienne.

La vieinité de la ville de Tanis, où les rois de la dynastie précédante varient établi leur résidence, favorsiat très-neurlelment des relations intimes avec les princes tanites et j'ai mes raisons pour croire que le grand pière 
nr oi Séson q l'\*, portant le même non, acquit, le premier, le droit à la couronne égyptienne par son mariage avec une princesse héritière tanite. En 
voici les raisons. Le musée britannique à Londres possède une statte du 
dien Hapi (en Nil) qui selon les inscriptions était consacrée par un certain 
Séson. Les légendes héroglyphiques qui couvrent cette statte, s'énoncent 
sur la personne et la famillé de Sés on que la facon suivante.

"Fait par le grand prêtre d'Ammon-Ra, roi des dieux, Amen-mer, "Sás fan (esa deux nous-là sont entourés du cartouche royal) en l'honneur, "de son seigneur, le dieu Ammon-Ra de Thèbes, pour demander une vie saine, "et forte, une longue durée (de vie), une grande et bonne vieillesse, des ex-"olies 'stocients sur toute la terre . . . . . , pour le seigneur de la haute et "de la basse Egypte, le chef Amenmer-Sásānq qui est le chef des grands "archers de toute l'Egypte, le fils royal du seigneur des deux mondes, seigneur "din pouvoir, Amen-mer Osorkon, et dout la mère est Ra-kā-māāt, la "fille royale du seigneur des deux mondes Amen-mer Hor-pe-seb-chā-"doné d'une vie stable et pure comme le solell'à toujours."

Les dernières paroles de l'inscription donnent la certitude que la statue consentée par Sâsân qui vivant de son grand-père, le roi Îdror-Pe-seb-(en)e hà de la dynastie précédante. Celui-ci avait donné sa fille comme épouse à son père et il est naturel que le grand-père attributà au petit-fils par ce maringe la plus hauts fonction de l'empire égyptien, celle du grand prêtre d'Ammon de Thèbes. L'élypse royale qui entoure le nom du grand prêtre, fait même supposer qu'il était investi de la dignité de régent ou de vice-roi qui par des rai-sons politiques que nous ignorons, remplaçait au temps de la dédicace de la

statue, le roi Hor-Peachenchi. Ces faits prouveront suffisamment, le pense, que le roi Osorkon, nommé sur cette même statue, ne peut pas être ideutique, à un des rois de ce noun qui se rencontreut parui les pharaons de la vingtdeuxième dynastie. Ce sera plutôt cet Osorkon que Manéthon appelle Osochor, en lui assignant la place du cinquième roi de la dynastie tanite. Nous aurions alors la série:

> Manéthon: Les monuments: 5. Osochor Osorkon, son beau-père 6. Psinachès Pseb-en-cha

7. Psousennès [Śāsānq, régent]

(var. Sousennès)

C'est douc du régent Śāsānq, qui sans doute n'avait pas laissé d'enfants mâles, que le roi fondateur de la dynastie bubastite tire ses droits héréditaires à la couronne égyptienne. Nous commencerons par lui l'histoire des pharaous de la vingt-deuxième dynastie.

> Sésonehis I<sup>st</sup> — Sisaq (980—959 av. J. Chr.) Rå-het-cheper-sotp-n-rå Amen-mer-Šåšång (304).

Quoique le nombro des monuments laissés par ce roi en Egypte, soit trèsestreint, ils sont néammoins d'une haute importance pour l'histoire contemporaine de cette époque. Avant de nous en occuper, remarquons d'abord, que le nom de Sisisn q est d'une origine étrangère comme ceux de la plupart de sa fimille. Il n'est pas de mon domaine d'en rechercher la racine primitive, qu'il suffise de lui assigner la place hors d'Egypte, La Bible Pappelle, à l'omission de la lettre N internédiaire, Sisis que tes ameiens: Soussein, Sousseon, Sésonehosis. Parni ses titres royaux, M'. de Rougé a fixé fattention sur celui: se-chà-f m souten er s'am tâti qui s'est douronné roi pour réunir les deux mondes. ", c'es mote - ajoute M'. de Rougé — autorisent bien à penser qu'il a réuni par ses alliances les prétentions thébaines à celle de la dynastie tantice."

En effet, en examinant attentivement les noms royaux qui se lisent sur la statue du Nil, dont jai parlé plus bant, il fant bien remarquer qu'aucun des personnages qui y sont nommés, ne porte l'epithète usitée des morts, m'âiehron, le justifié. \* Toutes een personnas étaient donc vivantes, et il est trèsprobable que le voi Psinachès et son gendre Osorkon réguérent ensemble, jusqu'à ce que Săšânq, houoré déjà de leur vivant par le signe royal, sans doute par une raison politique prise contre les princes thébains, les aura, remplacés en quelque sorte. Ce Śāśān q pouvait alors être identique au chef de la vingt-deuxième dynastie, si la stèle du Sérapeum contenant la famille de Horpeson n'oppose rien à cette conjecture.

Parmi les monuments qui portent des dates de son règne, nous citons en premier lieu la stèle gravée dans le roc des carrières de Silsilis, qui, comme ou le saura, fournissaient les matériaux pour les grandes constructions exécutées en pierre de grès à Thèbes. On v voit le roi coiffé du casque égyptien qui, guidé par la déesse Mout de Thèbes, s'approche du dieu Ammon. La déesse hii adresse les paroles suivantes: "Viens à la grande demeure! nous t'accordons "de voir ton père le dieu Ammon." Le roi arrive alors vers les dieux Ammon, Hormachis-Toum et Ptah-Noun qui représentent les personnifications des grandes idées théologiques des principales villes de l'empire égyptien: Thèbes, Heliopolis, Memphis. Derrière le roi le spectateur aperçoit la figure d'un homme, vêtu en prêtre et offrant aux divinités précitées l'encens brûlant. Les inscriptions qui accompagnent la figure, le nomment: "Grand prêtre d'Ammon-"Ra, roi des dieux, commandant des archers, grand chef, Soupout, défunt, "fils royal du seigneur des deux mondes Amenmer Sasang," Le prince Soupout (nom également sémitique rappelant la racine hébraïque sa fat "judicavit" d'où le nom propre Safat, "Juge") qui fut investi de la dignité de grand prêtre d'Ammon, son père étant devenu roi d'Égypte, devait être mort à l'époque où la stèle fut exécutée par le roi Sésonchis I". Cela résulte de son epithète "défunt", ainsi que des inscriptions latérales de la dite stèle qui apprennent que "le roi Śāśān q I" a construit (le monument) en l'honneur du "grand prêtre d'Ammon-Ra, le roi des dieux, commandant des archers, le "défunt Soupout qui était le chef de tous les grands archers du sud, le fils "royal de Śāśān q I"." Le texte hiéroglyphique qui se trouve gravé audessous du tableau décrit plus haut, débute par les titres du roi Sésonchis I", dont il est expressément dit que "le dieu Ammon l'a mis sur son trône pour "exécuter ce qu'il avait commencé en obtenant l'Égypte pour la "seconde fois" (s.mench.t śåå-nef r går kem n nem). Cette phrase qui doit être étudiée avec attention, prouverait évidemment que Sésonchis I" avait dù quitter le trône une fois pour le regagner une seconde. Le reste du grand texte parle de carrières ouvertes par le prince défunt en l'honneur d'Ammon.

Plus important cependant que ce texte, est l'inscription gravée en petits caractères, qui se trouve au-dessous. Datée de l'an XXI; du mois Paoni, elle contient "Fordre du roi adressé au prophète d'Ammon-Ra, le roi des dieux...., "chef des constructions monumentales du roi. Hor-em...ef. défaint. de re"prendre toutes les constructions et de mettre en disposition la meilleure "carrière de Silsilis, pour en tirer les grands monuments [à employer pour des constructions dans] le temple de son auguste père, le dieu thébain Anmon. "Car de la part de Sa Sainteté il avait été ordonné de bâtir de grands pylones, "d'en établir les portes d'une immesté d'aunes, de faire un sanctuaire "s'étendant jusqu'au temple de son père Anmon, et de l'entourer de colonnes "transportées de..., du and. Voici ce que le roi avait ordonné am prophète "d'Ammon...... chargé des constructions dans le temple de Sésonchis l'" à "Tèbbes .... Hor-em-.......(f. défunt."

Après ce début viennent les paroles du dernier:

En effet, en visitant les ruines du grand temple d'Amunon, à Karnac, le voyageur a l'oceasion de rencontrer, à l'est de ce mêue temple construit par Rameis III (voy, plus hant pag. 1971), les restex d'un cidifice à colonnes, ayant pour auteur le roi Sésonchis l' et couvert d'inscriptions, et de tableaux se rapportant à la famille du même pharaon.

Les inscriptions des architraves, qui dateut de l'époque de Sésonchis I<sup>n</sup>, disent très-nettement que ,ee pharaon avait donné l'ordre d'élargir le temple "d'Ammon" et... qu'il avait revivifié (neu-nes-nef) la ville de Thèbes." Outre les noms et les titres royaux de Sésonchis I<sup>n</sup>, elles rappellent encore le souvenir du priese Soupout, mort périnaturement. Un grand bloe gisant tout près de la chambre de Philippe porte également des inscriptions qui témoignent la construction d'un temple en l'honneur d'Ammon thébain par le roi Sésonchis I<sup>n</sup> ou Sésonchis I<sup>n</sup>

La date de la vingt-unième aunée qui se rencontre à Sibilis, est probablement la limite supérieure des années du règne de Sésonchis, et nous avons suivi Manéthon, en lui assignant une durée de 21 ans. C'est dans ee temps, ou entre les années 988—959 avant J. Chr. que tombe la faueuse conquête de Jérusalem par Sésonchis I<sup>e</sup>.

La chronologie de l'histoire des Juiss manque encore jusqu'à ce temps d'une base adoptée unanimement. Sans donner la préférence à un des systèmes chronologiques établis pour expliquer l'histoire des rois juifs, et malgré l'opinion générale qui fixe la conquête de Jérusalem entre les années 980-970 avant J. Chr., (alors la ville sainte aurait été prise aux premières années du règne de Sésonchis I<sup>ee</sup>): nous sommes portés à croire que cet événement n'ent lieu que vers la fin du règne de Sésonchis. En voici les raisons. Le portique des Bubastites de Karnac, dont nous avons désigné le roi Sésonchis Ier comme auteur, ne put être bâti que vers la fin de la XXI° année de son règne, suivant l'inscription de Silsilis. Le roi dut avoir, en même temps, une raison toute particulière pour construire à la hâte un sanctuaire en l'honneur du dieu Ammon de Thèbes. Nous en apprenons la raison par le grand tableau sculpté sur la face extérieure de la nuraille sud, qui entoure le grand temple d'Animon, dans le voisinage du portique. Ce tableau, que nous allons connaître tout de suite, fut consacré par le roi Sésonchis I\* en mémoire de sa campagne victorieuse entreprise contre la Palestine. L'expédition du roi dut donc avoir lieu peu de temps avant l'été de la XXIe année de son règne, à l'époque qui correspond à la cinquième année du règne de Roboam.

La vraisemblance de cette fixation est pronvée, du reste, par un autre fait dont nous devous le rapport à la Bible. Jéroboan, serviture de Salomon, s'éleva contre le roi, son maître. Désigné aussi par le prophète Ahija, Silonite, comune roi futur du nouveau royaume d'Israel, il avait la plus forte raison de fuir la colère de Salomon: car "Salomon chercha à faire mourir Jéroboam; mais Jéroboam se leva, et s'enfuit en Egypte vers Sisak, roi d'Égypte; et il demeura en Egypte jusqu'à la mort de Salomon.

<sup>\*)</sup> Il est bien remarquable que l'Égypte à cette époque, sans doute par suite de ses relations intimes et des mariages réciproques de ses familles royales avec les rois de l'Asie antérieure, offrit généralement son hospitalité aux réfugiés étrangers. Hadad, le fils du roi d'Idumée, s'enfuit avec son parti en Égypte, lorsque David s'empara du royaume de son père. Le roi d'Égypte, un des derniers pharaons de la dynastie tanite, le reçut très-amicalement et le fit éponser la soeur de la reine Tab peneis, sa femme, dont il eut un fils nommé Genoubat. Ces noms-là sont indubitablement égyptiens. Ganhout désigne, biéroglyphiquement, une sorte de personnages distingués à la cour pharaonique, et le nom de la reine contient, ee me semble, les principaux éléments qui composent le nom pharaonique Pà-sev ncha, Psinaches, muni de l'article féminin. L'Idumée, en égyptien Adouma, apparteuait, aux temps de la dix-neuvième dynastie, au royaume égyptien. Il paraît done que le prince Hadad eut de bons droits pour s'enfuir en Égypte. L'hospitalité envers l'étranger était, du reste, du nombre des preserits religieux. Dans le livre des morts, le défunt prononce ees paroles: "J'ai donné du pain à celul qui avait faim pet de l'eau à celui qui avait soif et des habits à celui qui était nu et un hospice "au pélerin" (chap. CXXV eol. 38).

Comme il est probable que dévoboam na pas quitté son pays la dernière année de Salomon et comme, plut tard, la prise de Jérusalem par Sésonchis l'e ent lieu la ciupième année du règne de Roboam, successeur de Salomon: il résulte de ces dates, à toute nécessité, que l'expédition militaire de Sésonchis l'e ne put pas toubre au commencement de son règne.

Nous savons que c'est sous lui que la division du royanme de Salomou en lieu. Après la mort de ce puissant roi, Jéroboam revint d'Égypte pour être éla roi d'Israël, tandis que le fils de Salomon, Roboam, n'obtint que la couronne de Juda. Craigmant des intentions hostiles de déroboam et des allicies écyptiens de ce prince, Roboam fortifia et approxisionna les principales places de son royanme, savoir: Bell-échen, Hétnan, Tékoah, Beth-sur, Soco, Adullan, Gath, Marésa, Ziph, Adorajim, Lakis, Hazéka, Tsorha, Ajalon et Hébron. Mais la cinquième anuée du règue de Roboam, Sésonéhis l' marcha contre dérusalem. Il avait avec lui 1,200 clariots et 60,000 cavaliers, et de plus le peuplé Egypte; les Libyons, les Sukiens et les Éthiopiens étaient sans nombre. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda, et vint jusqu'à Jérusalem. Il pilla les trésors du temple ainsi que ceux de la maison royale, et prit aussi les boucléres d'en que le roi Salomon avait faits.

Le tableau près du portique des Bubastites à Thèbes fournit à l'historien un excellent commentaire du récit biblique. Examinons-en les détails.

Ainsi que je l'ai décrit dans mes liccherches géographiques, on aperçoit dans le grand bas-relief de Karnae le roi Nésonchis orné des deux couronnes de la hante et de la basse Egypte; il lève le bras droit armé du glaive égyptien pour massacere une foude d'ennemis étrangers agenouillés devant lui. Des légendes hiéroglyphiques gravées sur la nuruille, dans le voisinage de la figure du roi, nous appreument que le pharaon n'est pas autre que le flis vietorieux du solcil et Tenfant chéri d'Ammon, Nésonchis l'. Les nons sles villes, des forteresses et des coutrées étrangères prises par le pharaon, sont renferués dans plus de 130 cartouches crênélés et surmoutés de deui-figures représentant chaeux el localité personnifée. Le diet Ammon et la décesse de la Thébalde ammènent au roi la grande série de ses conquêtes qu'ils tiennent à la corde. Parmi celles-cè, les noms suivants représentent, entre autre, des dénominations géographiques mentionnées dans la fible:

Ro-bā-ia, Rabbith — Tā-ān-kau, Thaanseh — Šā-no-mā-aā, Sunem — Ro-hā-bā-aā, Rehob — Hā-pon-ro-maā, Ilapharatim — Ado-ro-mā, Advarām — Mā-hā-no-mā, Mahanatim — Qā-bā-aā-nā, Gibeom — Bāi-hōā-ro-nā, Bahl-Horon — Qā-do-mei, Kedemoth — A-jou-1o-n, Ajalon — Mā-kā-do-an, Megiddo et bien d'autres encore, Lo nom géographique du vinget-neuvième cartonete: Joud-hā-na idok, qu'on a pris erronnement, dies Champollion, comme l'écriture hiéroglyphique des mots hébreux: Je hud a male k, ale roi de Juda<sup>2</sup>, ne désigne qu'une ville incomme de Pulestine prise également par le pharaon égyptien. Il fant renauque encore que Sésonchia l', d'après la liste des villes prises, se mit aussi en possession de l'Idunée et de quelques parties du pars des Philistins.

Examinons enfin le discours que le dieu Ammon adresse au roi Sésonchis et qui surmonto la liste des villes dont nous venous de parler. Quoique le texte soit assez fruste, il est eependant permis d'en tirre les notions suivantes. Après qu'im texte de quehques colonnes avertit le spectateur que le tablean du bas-relief représente. La venue en paix du fils chéri, le bon dieu, le seigneur du pouvoir...... Sésonchis l'......, ayant battu les peuples du nord comme eaux du sud, ayant emmené comme capitfs des peuples que l'Égypte n'avait jumais vus, eifan ayant étendu la terveur de son mon jusqu'aux, quatre supports du ciel," nom de montagnes censées les limites extrêmes du monde vers le nord, le dieu Ammon de Thèbes adresse au roi victorieux les paroles suivantes:

"Mon coeur se réjouit, ear j'ai vu tes victoires,"

"mon fils chéri, Amou-mer-Śâśânq!"

"Tu t'es manifesté [par] moi, pour m'honorer." "[Nous] avons reconnu la splendeur de tes pensées,"

"Car tu as exécuté [l'oeuvre] de mon temple,"

- que tu m'as construit à Thèbes, l'illustre endroit,"

"que préfère mon cocur."

"Tu avais commencé à construire des monuments"

"à Hermonthis ainsi qu'à Héliopolis."

Après avoir donné des lonanges au pharaon, à cause de la construction d'un beau temple d'Ammon, à Thèbes, le dieu exprime sa satisfaction pour les victoires remportées par le roi sur les peuples des Ââmous. Il poursuit alors:

"Tu as [poussé] les frontières jusqu'où il t'a plù."

"J'ai accordé que les peuples du sud viennent vers toi, "

"En se prosternant, et que ceux du nord soient soumis à la grandeur de ton nom."

"Leurs rois se jettent sur leurs ventres......"

"Car ils sont renversés dans leurs vallées."

"Eussent-ils été des millions, ils auraient été comme le néant."

"Le malheur s'approcha et ils furent comme s'ils n'étaient pas nés."
C'est ainsi que le dieu Ammon harangue le conquérant de Jérusalem!
Après Sésonchis vieut son fils

Osorkon I (959-944 av. J. Chr.) Rå-chem-cheper-sotp-n-rå Amen-mer-Ouåsarkån (305),

Son nom de famille, Osorkon, est d'une origine étrangère rappelant le nom propre Sargon, porté par un des rois assyriens. Uest probablement un fils cadet de Sésonchis l', l'alné Sou po i étant mort avant le décès de Sésonchis. Parmi ses monuments, il faut citer, avant tout, les tableaux sculptés sur une des murailles du portique des Bubastites. Dans un régistre supérieur on appreçoit le dieu Ammon qui offre au roi Osorkou, coiffé du casque pharaonique, un glaive, pour vaincre les ennemis, et les symboles d'une longue vie leureuse. Dessous, le roi figuré en enfant, est allaité par la "décesse Hathor, maîtresse du ciel." Elle lui adresse ces paroles: "Fils de mon sein, toi que faime, roi Osorkon; ceci est fitt au grand roi d'Egypte, a un antire du parcours du soleil." Tout près de cette scène, le dieu des cataractes, des sources cachées, des eaux primordiales, qui forme les membres des divinités et des êtres humains, Chnou m présente au nez du pharaon qu'il protège, le symbole divin de la vie.

On admet généralement l'identité de ce pharaon Osorkon I" avec le conquérant Sérach qui, accompagné d'une grande armée d'Éthiopiens et de Libyens, fit une incursion dans le royaume de Juda, mais qui fut frappé par le roi juif dans une bataille en la vallée de Taéphath, près de Marésa.

Quoique de grandes autorités littéraires partagent cette opinion, néanmoins deux raisons nous empéchent de l'adopter l'écriture hébraque du nou porté par le roi étrauger, Zérach 9, qui nous paraît iont-hânt différent du nom d'Osorkon; et puis la dénomination d'Éthiopien qui est attribué au roi des ennemis. C'était un Éthiopien et non un Égyptien, ainsi que son armée qui, selon la Bible, était composée d'Éthiopiens et de Libyens.\*\*) L'incursion de ce conquérant éthiopien qui témoigne, pour la première fois, l'exident de la comparant éthiopien qui témoigne, pour la première fois, l'exident de la comparant éthiopien qui témoigne, pour la première fois, l'exident de la comparant éthiopien qui témoigne, pour la première fois, l'exident de la comparant éthiopien qui témoigne, pour la première fois, l'exident de la comparant éthiopien qui témoigne, pour la première fois, l'exident de la comparant de la c

<sup>&#</sup>x27;) Ce nom-là doit être analogue au mot éthiopien azâchr, par lequel débute le nom Azâchr-amen, porté par un roi éthiopien. Amen est le dieu égyptien Ammon, comme dans l'autre nom propre éthiopien Arq-amen, transcrit par les Grees Ergamenès.

<sup>&</sup>quot;) La Sainte Écriture les appelle Kuś-im et Lub-im; ce sont les habitants des contrées nommées Kouś et Rohou ou Lobou dans les inscriptions hiéroglyphiques et mentionnées si souvent dans les monuments.

stence d'un royaume éthiopien, doit avoir en lieu vers la fin du règne d'Osorkon l' ou, ce qui est plus probable, aux premières années, de son successeur, la prise de Jérusalem, comme nous l'avons fait, étant fixée vers la fin du règne de Sésonchis l''.

### Takelothis I\* (944 av. J. Chr.) Rà-het-sotp-n-amen-neter-hâq-an Amen-mer Sâ-ise-Tekerot (306).

Eucore une fais de plus, le nom de es prince, Î-c-ke --oi (on -loi), nous rappelle l'origine étraugère de la famille royale, dont les membres composent cette dynastie. Le mot it glaf, qui fait partie du nom propre d'un roi assyrien trè-comm, Tiglai-Piléser, signifie le fleuve, du Tigre," et ce seus est d'attant plus prouve q'une regyrène le signe du bassin ou du réservoir d'eau détermine les caractères phonétiques qui composent le nom de Takelo-iis, Nons n'avons à citer aucun monument qui fit connaître, tant pen que ce soit, l'histoire de son règne. Mais cette absence de tout souvenir monument au nous paraît une preuve bien évidente pour la coujecture que nous avons émisse plus haut, que sous son règne le roi éthiopien Zénch, avec nombreuse armée, parcourut TÉgypte en vainqueur pour s'approcher des frontières du royaume de Juda. Avec son fils:

# Osorkon II (vers 940 av. J. Chr.)

Rå-ouser-måå-sotp-n-amen Amen-mer-Ouåserkån (307)

cette solitude monumentale commence à cesser et quoique les indications se soieut pas de manière à en tirer de grands renseignements sur l'histoire de l'époque qui embrasse la durée de règne d'Osorkon II, de plus de 21 années, elles nous permettent cependant de jeter quelques coups d'ocil sur l'histoire monumentale de ettre éponue.

La date supérieure de son règne, que nous connaissons jusqu'ici, est fournie par les monuments du Sérapénm de Memphis, dont nous aurons dès à présent très-fréquemment l'occasion de parler.

Un Apis mourut l'an 23 d'Osorkon II. "Ses funérailles, nous en dit M'. Mariette, furent célébrées par le roi Schésshouk II, alors qu'il n'était encore que prince royal et gouverneur de Memphis sous l'autorité de son père Osorkon II."

Nous y remarquons que le culte des taureaux divins ne commence pas par ce roi. Déjà aux temps de la dix-huitième dynastie, ils avaient, à Memphis et dans le désert à l'ouest de cette capitale, leurs temples, leurs tombeaux et leurs prêtres, de même qu'on leur consacrait des fêtes solemelles. Selon les inscriptions découvertes par M'. Mariette au Sérapéum (nous douné par les Grees et les Romains aux sanctuaires funéraires et aux tombeaux des Apis situés dans le désert entre les terrains des villages ambes Abosis et Sanqural), le taureau Hāpi, Apis, fit regardé, par les Egyptiens, comme une manifestation du dieu Phal-Sokar-Osiris sei la terre et il recut en cette qualité le titre supérieur "d'Osiris révivifié." Après la mort d'un Apis on celébrait ses funérailles très-solemellement pendant les soixante-dix jours de deuil. Ces jours passés, on se mettait à la recherche d'un nouvel Apis, Jeune veau qui devait être distingué par quelques marques particulières, et ou instituait alors de très-grandes fêtes en son homenr. Nombre d'exemples donnent la certifude que la durée de vie des Apis n'état point déterminée, comme le eroyaient les anciens, qui leur attribuaient une vie de vingt-tenq amées.

Osorkou II avait deux fils, Šāšān qet Xinnrof. Če demier ent des fonctions très-élevées. Selon quelques inscriptions il fut: Graud prêtre d'Ammoni de Thèbes, commandant des troupes sacerdotales stationuées à l'Ammonium (Cest ainsi que nons avons expliqué, dans nos Recherches géographiques, le nom local Souten-si-ne nqui, à ette fooque, est mentionné si fréquemment) et en même temps, gouverneur des terres an sid de l'Egypte. Săšânq, probablement plus âgé que son frère Nimrof, commandait à Memphis, suivant l'indication due à la notice de M'. Mariette. Cest es Săšânq qui, arrivé au trône, reçuit les noms:

## Sésonchis II (- 915 av. J. Chr.).

Rå-sechem-cheper-sotp-n-amen Amen-mer Śāśānq (308).

Les monuments ne donnant pas de renseignements sur ee roi, on est forcé de le passer sons silence. Nous nous adressons à son successeur appelé:

## Takelothis II (915-902 av. J. Chr.)

Rå-het-cheper-sotp-n-rà Amen-mer-sa-isc-Tekerot II (309).

Deux tableaux sculptés dans le portique des Bubastites à Karnac et accompagnés d'inscriptions hiéroglyphiques font principalement connaître ce roi aiusi que son fils (né de la reine Kårom-àmà), mort comme il parait avant son père.

Le premier tableau nons montre le roi, doublement, coiffé de la couronne blanche et de la couronne rouge, en compagnie d'Ammon-ra de Thèbes. Une troisème figure, répétée deux fois et vêtue en prêtre, offre à ce groupe le symbole de la vêrité, la petite image de la déesse Mââ.t. Les lègendes hiéroglyphiques qui oment ce tableau, désignent la dernière personne d'un côté comme: , le graud prêtre d'Ammon, commandant des archers et grand chef Osorkon, le , défintul, né de la grande reine (Karo) - mânu visuate, la fille du grand prêtre , d'Ammon-ra, le roi des dieux, Ni mroî, le fils royal du seigneur des deux , moudes Amen-mer Osorkon (II) vivant.\* De l'autre cêté le prince porte les titres de \_grand prêtre d'Ammon-ra, le roi des dieux, commandant des , archers, le plus grand chef du pays entier, le fils royal et Erpå-fi à, Osorkon , le fils du roi - Takelothis II Vivant.\*

En comparant ces textes entre eux, il en résulte la généalogie snivante:



De ces cinq personnages il n'y en a qu'un seul qui soit désigné comment; c'est le prince Osorkon. La grande inserijoin, malbucurement trèsfruste, qui accompagne le tableau, débute par la date de "l'an XI, le premier
Tybi" du regue de l'akelothis II. À cetté époque donc Osorkou était déjà mort.
Un autre tableau de Karnace représentant le même prince Osorkon, consacrant
des offrandes au dieu Amuson de Thèbes, est daté de "l'an XII, le 9" Toth" de
fasélothis II. La mêre d'Osorkon, la reine Qêro m- auñ a, qui y est qualifiée
comme défunte, devait donc être morte vers la fin de la onzième année ou au
commencement de la douzième année ûn règne de Takelothis III, suiks ce n'est
pas là où se trouve tout l'intérêt de ces textes. Une autre question plus grave
et plus importante se relève vis-à-vis à la remarque, que la onzième année du
règne de Takelothis II, Sorokon II ries pas désigné comme étant untr'. Cette
question-là devient d'autant plus compliquée que dans une autre inscription
réfigée l'an 28 du règne de Scanchis III son bisaten, le rei d'exches II, set

désigné expressément comme vivant, et que les deux prédécesseurs de Sésonchis III ne portent point le titre de roi. L'un, Sésonchis II, est qualifié de prince, l'autre, Takelothis II, d'officier.

Ainsi Osorkon II vivait nou seulement sons son deuxième successeur, mais également sous son troisième, ce qui nous aniène nécessairement à la supposition qu'il avait admis à régner, comme sous-rois, les trois personnages désignés comme ses successeurs.

Nous remarquons encore que nous avons eu déjà un autre exemple de eorégence à cette époque, suivant l'inscription de la statue du Nil que nous avons expliquée plus haut.

L'inscription de Karnac qui commence par la date de la onzième année, le premier Tybi, de Takelothis II présente, malgré leur état de mutilation, quelques détails curieux. Nous y fixons l'attention du lecteur pour ne rien ometre de ce qui peut servir à reconstruire les esquisses historiques de cette époque.

Après la date sus-dite suivent les noms et les titres du roi et le texte eontinue:

"...... le gouverneur de la haute Égypte (mer-res) le premier des "deux mondes (hri-tâ.ti)....... le chef Osor-[kon né] de.... la reine....

Il s'agit apparemment du prince Osorkon, fils de Takelothis II, qui port cleux, titres hier remarquables: celuli d'un gouverneur de la haute Egypte et d'un "premier des deux mondes." Ce dernier est attribué quelquefois aux successeurs des pharaons. C'est ainsi, par exemple, que le roi Horenhebe de la dix-huitime dyuastie, avant d'être roi, est designé dans la longue inscription gravée sur le dossier d'un trône, comme le firi-tă-ti Horenhebpe premier des deux mondes Horenheb.

A la onzième ligne de notre inscription, on fait mention d'une fête d'ammon ayant rapport probablement à la date du commencement de ce texte: "le "premier du mois Tybi la fête de cet auguste dieu, seigneur de tous les dieux, "Ammon-ra, roi des dieux — [par?] le grand prêtre d'Ammon Pà-neb (?)-en.\* Ce personnage dont le nom est très-mutilé, fut sans doute le successeur d'Osorkon dass le sacretoes d'Ammon

Plus tard, lign. 16, une nouvelle date est indiquée par "la naissance d'Osiess" qui, selon le calendrier égyptien sacré, fut célébrée le premier jour épagomène de l'année. Il est fort à regretter que le texte soit trop fruste pour en tiere des notions fixes sur les autres dates qui suivent et qui peut-être auriseit donné de nouvelles déterminations pour le calendrier égyptien. Nous lissus expendant très-claireument, à la ligne 19, la date: "jour de l'appartition de l'étoile Sothis, "mise en relation avec le mot rekh (en copte rôkh) brûler, enflammer, combustion. Le reste de la longue inscription contenait une liste des présents, surtout de l'or, offerts de la part du pharaon au temple d'Ammon de Thèbes et aux grandes divinités de la Thébatde.

L'autre inscription qui débute par la date de l'an 12, le 9° jour du mois de Toth du règne de Takelothis II, fait reconnaître à travers ses nombreuses lacunes, que le commencement et était composé en Thonneur du fils a1né (our) de Takelothis, Osorkon. On y parle de temps heureux, de cadeaux faits aux temples et d'autres bienfaits du feu prince ou du roi. Le passage le plus important se rencontre ensuite à la septième ligne qui débute par ces paroles:

# "L'an XV, le 24 jour du mois de Choiac sous le règue de la Saiuteté de "son père il arriva que ce pays......

Une lacune interrompt le texte. Ce qui suit alors: pon.t a â în nésen..., le cicl, la lune lattante....\* se rapporte indubitablement à un phénomène ecleste dont la cause fut la lune. Plus important que cela, est la date de l'an XV du règne de son père. Quoique personne n'ait signalé cette date, elle me parart laramonisa d'une grande valeur, étant impossible de rapporter cette date à un autre qu'au père de Takelothis II. Mais qui est-ce père? M. Lepsius pense que c'est Sésonchis II. Quant à moi, je préférerais Osorkon II, paisque, comme je l'ai observé plus haut, ce roi règne simultanément avec son fils Sésonchis II, avec Takelothis II et enfin encore quelque temps avec le troisième Sésonchis.

Un peu plus loin, l'auteur de l'inscription fait allusion à des victoires remportées (par qui?) sur des ennemis habitant le sud et le nord, Suivent alors des groupes qui à cause des mots répétés "auvire" et "mer" paraissent se rapporter à la marine égyptienne. La dernière partie de l'inscription où il est fait mention des villes de Thèbes et d'Hernouthis, parle de fêtes et d'offmades faites aux divinités.

Une inscription non officielle gravée sur use architrave du teraple à piers de Tothmes III (appelé dans les textes hiéroglyphiques Chou-mennou), rappelle encore une fois de plus la mémoire du feu prince Osorkon. Elle débute de l'an XI de Takelothis II, mais se rapporte au onzième jour du mois de Pachou.

Nous terminous l'histoire de Takelothis II par la remarque qu'une date de l'an XIV de son règue, ornant une grande dalle des souterrains du Sérapéum, parait indiquer, suivant M'. Mariette, la mort d'un Apis. Sésonchis III (902-851 av. J. Chr.)

Rå-ouser-måå-sotp-n-amen Amen-mer-så-båst-Såsånq (310),

La durée de règne de ce pharaon est bien fixée par les dates chronologiques que les stèles d'Apis du Sérapéum fournissent à l'investigateur. D'après les renseignements que la science doit aux travaux de M. Mariette, un Apis naquit l'an 28 de Sésonehis III, il fut intronisé du Memphis la même année le l' de Paophi') et mourut, à l'âge de 26 ans, l'an 2 de Pà-chi, successeur de notre Sésonehis, et fut enseveli la même année, le l'' de Mechir. Il vésulte donc d'un très-simple calcul que le roi Sésonehis avait régule 51 ans.

Une stèle du même Sérapénun datée de l'an 28 de Sésonchis III et conservée aujourd'hui à Paris, représente à sa partie supérieure trois personnages adorant le taureau Apis. Ce souit l'Officier Petisis, un prêtre de Ptah Pâf-åå-bāst, et un autre prêtre de Ptah appelé Takelothis. Toutes les trois personnes qui souit qualifiées définites, appartéennent selon le texte héroghyphique à une même famille dont voici la généalogie:

le roi Osorkon II
le prince Sésonehis Tes-bâst-per
l'officier Takelothis
l'officier Petisis Tâ-ari
Pāf-àà-bāst Takelothis.

<sup>\*)</sup> L'empreinte d'une stèle que je possède et qui se rapporte à un Apis, porte: L'an 29 au mois de Paophi. Les autres dates ressortent d'une autre stèle qui a été traduite par M'. Mariette et dont voici le contenu: "L'an 2, le premier Mechir (M'. Mariette s'est trompé en traduisant le mois par Hathyr) sous le règne de sa Sainteté "le roi Pachi, doué d'une vie stable et tranquille, comme le soleil, à toujours, "aimé d'Apis qui réside à l'Amenti, le dicu grand - ce jour le dieu a été remorque "pour se réunir avec l'Amenti bon. Il fut enseveli et réuni avec la maison des temps "infinis et avec sa place de l'éternité. Voici qu'il a été né l'an 28 à l'époque [où "régna] la Sainteté du roi Sésonehis III défunt, On avait cherché ses perfecțions "dans tous les endroits de la basse Égypte et il a été trouvé dans la ville de Il at-"śed-abod, après qu'on eut pareouru, pendant trois mois, toutes les montagnes "de la baute Égypte (?) et tontes les îles de la basse Égypte. Il fut conduit à la "ville de Memphis amprès de son père Ptah de Res-sobtif par le chef des ouvrages (?). "le Sam à Memphis, le grand chef des Mà-s'à-wa-s'à, Petisis, fils du grand chef ades ouvrages (2), le Sain ...., le grand chef des Må-så-wå-så, Takelothis et në "de la princesse de sang royal Tes-hast-per, l'an 28 le premier Paophi. La honne "durée de ce dieu fut de 26 années." Il va saus dire que la personne appelée Petisis est une antre que celle que nous avons nonmée plus hant.

Tous les membres de cette famille étaient morts l'an 28 de Sesonchis III. à la seule exception du roi Osorkon II qui porte expressément la qualification de vivant. Il v avait dont deux rois en même temps; Sésonehis III. celui dont l'année de règne est indiquée sur la stèle, et son troisième prédécesseur Osorkon II qui vivait encore, n'avant que les titres royaux. Comme Sésonchis III a régné 28 ans et comme nous connaissons de ses deux prédécesseurs Takelothis II et Sésonehis II les limites supérieures de la denxième et de la 14° année, et puisqu'enfin la limite supérieure du règne d'Osorkon II est indiquée par la date de sa 22° année, il résulte nécessairement que, sous la supposition de règnes successifs de ccs rois, de la première année d'Osorkon jusqu'à la 28° de Sésonchis III, plus de (22+x)+(1+x)+(13+x)+27 c'est-à-dire plus de 63 années s'étaient écoulées. La difficulté qui peut s'élever vis-à-vis de ce grand chiffre, dépend seulement de l'âge d'Osorkon II. Admettous que ce pharaon ait vécu 90 ou même 100 ans, elle n'existe pas; nions-la, nous scrons forcés, comme je l'ai observé déjà plus haut, de supposer des règnes simultanés dont nous ne possédons pas jusqu'à présent assez de matériaux pour résoudre la question et pour trancher une fois pour toutes la difficulté.

Le nom du rei Sésonehis III est connt du reste par quelques souvenirs unoumentaux de valeur inféricure. Le plus remarquable de ces souvenirs est la grande inscription gravée sur une muraille du portique des Bubastites à Thèbes. Malgré son état de mutilation, il est facile d'en saisir le sujet qui regarde de riches eadeaux et des offrandes présentées de la part du roi au dicu Ammon de Thèbes. Les dates de la 28° et de la 29° amée de son règne sont d'accord avec le long règne de Sésonchis III.

Son successeur

## Påchi

Rå-ouser-må-s-otp-n-amen Amen-mer-på-chi (311) nest conun que par les stèles du Sérapéum. Son nom de famille På-chi signifie, en égyptien, le c'hat. Il trouve son explication dans le fait que les chats étaient consacrés chez les Égyptiens à la déesse Bâst représentée avec une tête de chat, la divinité locale de Bubastus, ville dout la XXII<sup>a</sup> dynastie était originaire.

> Sésonchis IV (-810 av. J. Chr). Rå-åå-cheper Śāśāng-mer-amen (312).

De même que Pâc hi, ce roi, le quatrième et le dernier des Sésonchis, et qui termine la dynastie les Bubastites, s'est rencontré pour la première fois au Sérapéum de Memphis. D'après les dates fournies par les inscriptions découvertes dans ce sanctuaire des Apis morts, son règne a duré plus de 36 années. Trois taureaux moururent les ans 4, 11 et 37 de sou règne.

Nous terminons ici la légère esquisse que nous avons osé tracer de l'histiori des rois Bhasatites, suivant les indications des monuments contemporains. Malgré la richesse des matériaux que les demiers fournissent à l'étude de cette époque de l'histoire égypticame, malgré les recherches les plus approfondies entreprisses par des savants distingués pour éclaireir les tricibres qui obseucissent cette époque, nous avouous étre loin encore d'ûne parfaite résolution de toutes les questions qui jissqui's ce moment paraissent de vraise énigmes.

Thebes et le Sérapéum de Memphis sont presque les seules souvees d'oi nous est permis de paiser à l'étude; mais ce n'est pas là que nous aurions pu attendre des lumières sur l'histoire des Bubastites. Dans la résidence des rois de cette dynastie, à Bubastus, la ville sacrée de l'Artémis égyptienne, nous aurions du descender pour y lire les pages de l'histoire politique et religiesse de ce temps. Mais, helasf cette ville avec son superbe temple et ses moments vanties pard afuncieus histoirens, n'existe pulbu. Les décombres et les monticules de Tel-Bastah ne montrent que la place où la famille du conquérant de Jérusalem avait son berceau. Espérons que, peut-être, ces collines cachent encore dans leur sein de précieux monuments, qui nous permettront un jour de relever le voile mystérieux qui couvre l'époque des Bubastites de ses grandes ténèbres.

En jetant encore un coup d'œil sur la pauvre liste de Manéthon, une companison superficielle nous donnera la résultat qu'il y a là des confusions ou des fantes. Que l'on compare les indications monumentales, les limites supérieures des durées de règnes avec les chiffres de Manéthon, la conclusion rên serra pas no faveur des listes manéthonieunes. Il y a cependant moyer de rétablir ces fautes jassqu'à une certaine limite. En lais-sant subsister les durées de règne, données par Manéthon aux deux premiers rois, ainsi qu'an sixièmer; nous donnerons aux premiers trois rois anonymes qui répondent à Take-lothis l'-, à Osorkon Il et Séconchis II dont les limites supérieures, pour leur durée de règne, font la somme de 24+x années, une durée de 29 ans, su lieu des 25 de Manéthon. Ensuite nous corrigerons le chiffre de 42 ans attribuée par Manéthon au règne des trois derniers rois anonymes en 92, et c'est ainsi que nous obtiendrous le total de 170 ans, comprenant la durée de la XXII dynastie. Ces corrections-là ne sont pas arbitraires; elles ressortent avec néces-sité des indications monumentales, toute fois sans prétendré a une foi absolue.

## CHAPITRE XIL

### VINGT-TROISIÈME DYNASTIE.

Après la fin du règne de Sésonchis III, la maison royale tauite reprit le trone d'Égypte. Ni le nombre ni la splendeur ni l'importance des monuments publics qui, à grande peine, ont conservé à la postréit le faible souvenir des noms royaux, appartenant à cette dynastie, ne peut donner la conviction, que les pharaons de cette maison aient mérité une place remarquable dans l'histoire élègypte. Tant que nons n'aurons pas d'autres ressources pour reconstraire l'histoire égyptienne, que les monuments, le suffrage des derniers doit rester déciaf pour juger la grandeur on la faiblesse des pharaons, leurs contemporains.

Sclon la liste royale de Manéthon, cette dynastie se composa de quatre rois que voici:

#### Monuments: Petoubastès, durée de règue 40 ans Pet-sâ-bâst

Osorchon , , , , 8 , Osorkon
Psammus , , , 10 , Pså-mout
Zet , , , 31 , ?
total 89 ans.

Les trois premiers pharaons ont été retrouvés sur les monuments; quant au quatrième, ou ne connaît pas encore ses noms monumentaux. Les cartouches royaux des trois se lisent de la manière suivante:

- Rå-sehår Pet-så-båst (313).
- 2. Rå-åå-cheper-sotp-n-Amen Rå-amen-mer-Onåsorkån (314).
- 3, Rå-ouser-sotp-n-Ptåh P.så-(n)-mout (315).

Un examen attenit de ces noms prouve sur-le-champ le connexe de cette dynastie avec la famille des rois précédants. Le nom du premier, transcrit en gree par Petoubastès, signific "le don du fils de Bâst." On sait déjà que Bâst ou Bâst i était le nom porté par la déesse éponyme de la ville Bubastus,

berceau de la dynastie des rois bubastites. Le nom de son successeur est en relation intime avec les Osorkon de la même dynastie qui précède celle que nons traitons. Le seul Psammns "le fils de Mout" (la mère par excellence) ne montre pas dans la composition de ses noms une relation aussi visible avec ses prédécesseurs. Après tout, il paraît sur qu'après l'extinction des descendants mâles de la dynastic précédante, une branche latérale de la famille des rois tanites monta sur le trône sans développer une grande puissance ni pour lui ni ponr ses successeurs. Il faut dire aussi que ees rois-là marquent la fin de l'ancien empire égyptien qui, luttant dès ee moment avec des troubles intérieurs et des attaques du dehors, finit par tomber dans les mains d'usurpateurs et de conquérants. Le droit légitime à la double couronne du Pse hent égyptien ne snivit plus son ancienne marche; ce ne fut qu'un prétexte servant à tous ceux qui, fiers de leur ponvoir matériel, y voyaient le vrai et le seul moyen de s'emparer des rênes du gouvernement. Le bien-être publie sonffrit sons la domination d'un grave despotisme, les rôles se changèrent et bientôt un pemple grand et heureux par la puissance et la sagesse de ses rois, fut réduit à l'état d'esclaves servant des maîtres étrangers de nation et de eœur aux intérêts du pays nilotique. Les importantes ressources que le pays offrit dans tous les temps où il florissait, furent épuisées profondément, et bientôt l'Égypte ne fut grande que par les souvenirs monumentaux témoins de son ancienne gloire et de son aneieune splendeur.

Mais où chercher la source de cette triste décadence, qui prépara la chute de l'empire pharaonique, où découvrir le ver qui rongea le cœur de ce corps fort et solide? Un mot, je crois, le fera connaître: c'est le mot l'étranger.

La politique égyptienne suivit anciennement le principe de fermer bernéquement la vallée du N'il à l'étranger. L'ancien empire (nous comprenous sous cette expression le règne des dynasties antérieures à l'ineursion de liyesos), l'àge d'or de l'histoire égyptienne avait saus doute bien reconnu ce principe qui était d'autant plus nécessaire et utile que la nation égyptienne n'offrait pas les moindres affinités, ni par l'origine ni par la langue ni par le caractère avec ses voisins d'Asie et d'Afrique. Les monuments de l'ancien empire ne laissent pas découvrir les moindres traces d'un rapprochement. Le temps de la douzième dynastie fait pour la première fois reconnaître une légre rupture de ce principe adolpé par les rois memphites. Un tableau de Béni-hassan nous montre l'immigration d'une famille sémitique en Égypte. Ce tableau signale de facheuses conséquences qui ne se laissèrent pas attendre dougtemps. Les Arabes nomades, les Sà sou, fixet un Egypte la terrible in-

cursion dont les monuments authentiques témoigneut toute la barbarie par leur état de destruction.

Vient en suite l'âge d'argent de l'histoire égyptienne. Après un combat long et sanglant entre les éléments égyptiens et asiatiques, les pharaons de la dix-hnitième dynastie sortirent heureusement de la lutte. La vengeance fut exécutée de leur part. Des armées égyptiennes quittèrent les bords du Nil, parcoururent la terre Sainte et plantérent leurs pavillons dans les plaines arrosées par l'Euphrate et le Tigre. Des prisonniers ainsi que le plus riche butin pris aux rois asiatiques, furent conduits en Égypte. Cette fois les triomphes devinrent la cause de la décadence. Le luxe et la molesse des Asiatiques furent introduits à la cour pharaonique, les esclaves étrangers qui s'augmentèrent considérablement dans le pays nilotique et qui, sans donte contractèrent avec le temps des mariages réciproques avec les indigènes, furent nuisibles à la nationalité égyptienne. Les pharaons, à la fin, ne purent plus empêcher leur sortie; car leur autorité avait éprouvé un grave choc. Jaloux des efforts faits par les rois de Mésopotamie, pour obtenir la suprématie dans l'Asic antérieure, on fit des alliances avec des princes asiatiques, et les rois égyptiens se marièrent avec les filles de ceux-là. La politique des anciens pharaons fut oubliée. Des armées égyptiennes vinrent au secours de leurs alliés en Asie.

La supcématic des Égyptiens se maintint quelque temps sans obtenir d'autres résultats, que l'amitié ou la haine des royaumes, dont l'ancienne terre de Canaan se composa. Ce pays pouvait fermer ou ouvrir l'entrée de l'Égypte par terre, et possédait les moyens d'offrir, à ses alliés, de quoi former les flottes les plus formidables.

Tandis que l'Égypte, dont les dynasties royales étaient divisées par soissions de famille, suivait une politique détestée par les ancieus rois de ce pays, afiu d'avoir un équilibre vis-à-vis du développement rapide d'un grand royaune assyrien, à l'intérieur un nouvel ennemi se montre par la présence de troupes étrangères. Les anciens rois dans leurs expéditions guerrières havaient que des soldats égyptiens appartenant à la caste militaire, qui était composée de plusieurs corps diffèrents, sebn les provinces et les districts dont ils étaieu toriginaires. Un ancien auteur nous a conservé les noms et les districts de deux principaux corps égyptiens. L'un s'appelait Calasiriens, l'autre Hermotybiens. Cétaiet des nous purennet égyptiens, onte le premier a été retrouvé cirit hiéroglyphiquement sous la forme Kalasir. Les premiers rois de la dix-neuvième dynastic commençirent à augmenter ces troupes-là, dont un corps bient distingué porta le noue de Menfi, par des cosps étrangers et c'est ainsi que nous voyons les armées égyptiennes composées d'Égyptiens, de Nègres, de Libyens et d'Asiatiques, qui de leur côté, après la division du ponvoir, par les disputes de la famille royale, suivirent de différents partis selon leurs intérêts. Les rois Bubastites de la dynastie précédante avaienn, comme soldiers, des Libyens et les membres de leur famille commandaient ces gardes étrangères, dont la troupe principale fut celle des Mã-ŝā-wā-sā, nom porté par une peuplade libyenne. Un autre corps d'une origine incertaine s'appela Mã ou Mā-zā ou Mā-zā-jou. Il y faut découvrir sans doute la racine du mot ma toi ou ma toei par lesquels les Coptes, dans leurs livres, désignent généralement un soldat ou soldite.

Pendant que ces gardes servirent les intérêts des pharaons légitimes et illégitimes, une grande incursion, préparée apparemment depuis longtemps, fut faite en Égypte par des armées éthiopiennes. On se rappellera que les anciens pharaous avaient grand' peine d'obtenir à main forte les riches contrées du Soudan appelé alors "le pays de Kouś," Les habitants des parties sud de l'Égypte, séditieux par nature, s'opposèrent de toutes leurs forces au joug de la domination égyptienne, et malgré que des garnisons stationnaient dans les places fortifiées par les pharaons, aux points les plus importants, des expéditions militaires commandées par les pharaons en personne, ne cessèrent pas de parcourir les diverses contrées du Soudan. On sait que les gouverneurs du Sondan, aux temps des Tothmosis, des Aménophis, des Ramsès, des Séthos portaient le titre élevé de "prince royal d'Éthiopie." Ce titre-là accompagne un assez grand nombre de noms propres, appartenant à de hants fonctionnaires servant les sus-dits pharaous. Il disparaît avec les rois de la vingtunième dynastie. L'histoire de la dynastie suivante, comme je l'ai exposé plus haut, nous a fait reconnaître, pour la première fois, un roi éthiopieu, Sérach qui, à la tête d'une armée considérable, parcourt l'Égypte pour aller attaquer la Palestine. Vers la fin de la vingt-unième dynastie. l'Égypte perdit douc sur l'Éthiopie sa suprématie de deux mille ans de durée, il n'y ent plus de princes égyptiens gouvernant comme vice-rois le Soudan; à leur place, des rois indigènes furent mis sur le trône d'un grand rovaume éthiopien. Bientôt, comme nous verrons à la suite de notre histoire, la puissance des rois éthiopiens prit des dimensions si dangereuses pour leurs voisins que l'Égypte même devint la proje des Éthiopiens.

Le royaume naissant se développa à l'époque de la dynastie que nous traîtons dans ce chapitre. L'absence de grands souvenirs monumentaux laissés par les pharaons de cette maison royale, nons force à supposer de tristes événements pour l'Égypte, sans doute que de longues guerres avec les Éthiopiens empéchèrent l'exécution de grandes ocuvres. Ainsi l'histoire monumentale donne une fois de plus la preuve, qu'à cette époque ni le pays d'Égypte ni les pharaons ne farent beureux.

Le dernier des quatre rois s'appela Zet selon la liste de Manéthon conservée dans Africain. Ce nom- la ne éser pas retrouvé jusqu'à présent sur les monuments égyptiens; sa forme singulière peut être produite par quelqu'erreur de copie. Sa comparaison avec le nom de Séthos, cité par Hérodots, nons paratt touter fois inadmissible. Il est probable du reste, qu'il occupe la place du roi Tnéphachthus ou Technactis, père du roi Bocchoris, dont nous parlerons plus tard.

Avant de terminer nos recherches historiques sur la vingt-troisième dynastie, à peu de résultats qu'elles nous aient efferts, nous devons pourtant fixer l'attention du lecteur sur trois faits chronologiques regardant trois peuples cirangers, mais tombant dans l'époque de l'histoire égyptienne qui nous oceupe. L'un, c'est l'institution de Free appelée celle des Olympiades, chez les Grees, l'autre, l'ère rousaise partant de la fondation de Rome, le dernier, le comunencement de Free de Nahoussaar chez les Babbroincies.

Les anciens Égyptiens, ainsi que tous les peuples de la plus haute antiquité, manquaient d'une ère qui reportat les dates à un point fixe. Ils marquaient au contraire les dates par des chiffres exprimant les années du règne des pharaons, où tel et tel événement ent lieu. Il va sans dire qu'un système de cette nature n'est pas favorable aux recherches chronologiques, et j'ai exposé au commencement de cet ouvrage les difficultés de tout genre qui en ressortent. C'est sons le règne du roi égyptien Petoubastès que les Grecs commencent à choisir un événement important, désignant le point de départ pour toutes leurs dates. Cet événement ce fut la victoire remportée aux jeux olympiques par Corochus d'Élis l'an 776 avant l'ère chrétienne. L'autre ère, c'est celle de la fondațion de Rome, l'an 754 (ou 753 selon Varron) avant l'ère chrétienne. Les Romains se servirent de cet événement qui pour eux devait avoir la plus grande importance, pour fixer les dates de leur histoire. La dernière ère, celle de Nabonassar, fut en usage chez les Chaldéens; elle comniença l'an 747 par le règne du roi babylonien Nabonassar. Cette date correspond donc à la sixième année du règne du roi égyptien appelé Zet.

## CHAPITRE XIII.

### VINGT-QUATRIÈME DYNASTIE (721 av. 1. cbr.).

Selon Manéthon, cette dynastie n'est composée que d'un seul roi, originaire de la ville de Saïs et appelé, par lui et les anciens, Bocchoris. Son écriture monumentale.

### Rå-ouåh-kå Bek-n-renf (316)

était inconnue jusqu'à la découverte du Sérapéum de Memphis. M'. Mariette cut le bonheur de trouver ces nous sur des stèles et tracés en noir sur l'un des murs de la tonbe d'Apis, précédés de la date de l'an six, unarquant l'époque de la mort d'un Apis sous le roi Bocchoris. Ce taureau fit enseveli dans la même chambre sépulcrule avec l'Apis mort l'an 37 de Sésonchis IV, ce qui donne lieu à la supposition qu'aucun Apis ne s'est manifesté après celni de Sésonchis IV pendant le temps de la vingt-troisième dynastie.

Les aucieus nous ont hissé quelques notices curieuses sur le roi Bocchoria. Ce fut un houme faible de corps, mais extrémement sage et intelligent d'esprit. Malgré es grande avidité de richesses, il se distingua d'un autre côté comme législateur et juge. Au dire des Égyptiens, il donna le premier les lois qui réglaient les affaires d'argent ainsi que celles qui avaient en vue les droits de la royauté. Les sentences portées par lui furent très-renomuées et quelques-unes ec conserverant dans la bouche du peuple. Un miracle arriva sous son règne. Ce fut un agueun parlant né avec huit pieds, deux têtes, quelconque ayant un sens mythologique; de même que le combat entre le taureau Maevis d'Héliopolis et un taureau sauvage provoqué par le roi est en rapport avec ses ides théologiques. Estant originaire de Sata o ila décess Neith (l'Atléné égyptienne) fut vénérée exclusivement et où les brebis furent consacrés à cette d'unité, le roi pouvait avoir quelle paine contre le cute du dieu principal d'Héliopolis et son animal sacré, le taureau appelé Ména, le Mnévis des Grees.

Manéthon attribue à Bocchoris un règne de six aus. La date de la mort d'un Apis sous son règne est d'accord avec cette déclaration,

C'est sous lui que les Éthiopiens, commandés par leur roi Śâbâkâ, font leur grande invasion en Égypte. Le prince éthiopien prit Bocchoris capitif et le brûla vif. C'est ainsi, d'après Manéthon, que se terminèrent les jours du sage Bocchoris.

## CHAPITRE XIV.

### LES ÉTHIOPIENS EN ÉGYPTE (715-665 av. 4. chr.).

Grâce à la liste royale de Manéthon, nous savons que les successeurs de Boezhoris, au nombre de trois, appartenant à la race étiliopienne, forment une dynastie partieulière appelée éthiopienne. Voiei les noms monumentaux de ces princes:

Manéthon:

(320) Sabakon (715-707 av. J. Chr.)

Les monuments:

Rà-nefer-kâ Śâ-bâ-kâ

eupé de massacrer des ennemis devant le dieu Ammon. Sans doute que les noms

des ennemis appartiennent à des pays conquis par le roi. C'est ainsi qu'on y lit deux fois Kein.t "l'Égypte", Teścr "le pays ronge on la Phénicie" et un pays inconnu appelé Tepo pâ.

Quelle honte pour les Égyptiens d'alors, de voir remplacer ainsi le non do leur pays celui de la terre de Kouś, l'Éthiopie, qui aux temps des pharaons guerriers et puissants occupa la première place dans les listes des contrées conquises. Et maintenant des princes éthiopiens exécutaient une terrible vengeance,

Tarkos paratt avoir été un roi guerrier dont la renommée est certifiée par un témoir très-estimable. Le géographe Strabon, qui Tappelle plus justement que les autres Tearko, hai attribue Thomeur d'avoir été le rival du roi tésostris, à cause de l'étendue de ses comquêtes qu'il poussa, dit-on, jusqu'aux colonnes d'Herenle. Diminuous taut qu'il est permis, cette assertion sans doute exagérée, elle prouvers toujours que Tearko jouit d'une grande réputation comme comquérant même aux temps postérieurs de l'histoire égyptienne.

La mémoire de Tarkos éest conservée de plus dans la Sainte Écriture. Dejà à l'époque de son prédécesseur Săbătăkă, le Séva de la Bibbe, un roi d'Assyrie, Salmanassar, s'approcha des frontières d'Égypte en attaquant le royaume d'Israél dont il prit la capitale Samarie. Le roi d'Israél Osée avait demande din secours au roi égypten Séva, saus l'obteuir. Il paraît que le roi d'Assyrie avait raison lorsqu'il fit dire à Osée par son ambassadeur: ¿Voici "maintenant; tu t'es coufié en l'Égypte, à ce roseau cassé, sur lequel, si "quelquin s'appaie, il loi cattera dans la nain et la percera; tel est l'harson, roi d'Egypte, à tous ceux qui se confieut en lni." En effet Séva ne vint pas au secours, Samarie fut prise et les sik tribus conduits en exil.

Pendant que le royaume d'Israël périt de cette manière, le roi de Juda, Exéchias, tributaire du grand roi d'Assyrie, se rébella contre son maître pour ne pas hi être assujetti. Il 3vairessa de son côte au roi éthiopien Tarkos, ou comme la Sainte Ecriture l'appelle, Thirhaqah pour lui demander du secours. A peu près dix ans après la prise de Samarie, le roi des Assyrieus Sanhérib, successeur du conquérant de Samarie, arriva en Judée pour soumettre le roi Exéchias et pour prendre la ville de Jérusalem.

Sur la nouvelle que T birhaq ah-Tarkos venait combattre avec lui, Sambar partit vers les frontieres d'Egypte, laissant à une troupe détachée le soin de prendre Jérussalem. Ce fui ainsi que, entre les ans 600 – 650 avant l'ère chrétienne, les deux armées éthiopienne et assyrienne allèrent se combattre. Mais , al arriva que cette miti-la un ange de l'Éternel sortif, et une cent quatrevingt-einq mille hommes dans le camp des Assyriens; et quand on se fut levé de bon matin, voils, e'étaient tous corps morts. Et Sanhérib, roi des Assyriens, partit de la et s'en alla et s'en retourna et se tint à Ninive."

Cest ainsi que la Sainte Ecriture décrit la défaite du roi des Assyriens. Un auteur gree, Hérodote, qui a donné au roi Tarkos le nom de Séthos en le désignant en ment temps comme prêtre de Plarh, attribue la vietoire de l'armée égyptienne à une foule de souris champêtres qui pendant la nuit rougèrent les carquois et les courroies des boueliers de l'armée assyrienne campant auurès de Pélusse.

Après la mort de Tarkos ses successeurs (les monuments nous en font comatire notamment deux rois appelés tous les deux Pânehi) préférèrent régner en Éthiopie, oh, de son vivant, Tarkos avait fondé, au pied de la "sainte montagne", le Gebel-Barkal de nos jours, un temple appartenant à une ville appelée Ne p dans les inscriptions.

En Égypte même, les descendants de Boechoris de Sats n'avaient pas cessé de se distinguer par les titres et les cartouches royaux, et c'est ainsi qu'une série collatérale de rois régiant dans quelque partie de l'Egypte. Outre ces rois légitimes dont les monuments nous font connaître deux, qui s'appelèrent l'un Kåtå (317), l'autre Rà-men-cheper Pà-ån chi (319), il y cut une autre branche de rois, contemporains des pharaons précédents et des Éthiopiens, dont le droit à la couronne égyptienne paraît avoir été contesté. Ce sont les pharaons Stephinatès, Nechepa et Nece, les prédécesseurs du premier Paanmétichus. Auenn monument n'a montré jusqu'à ee jour la présence de leurs cartoucles. Il y a même lien de supposer encore d'autres branches collatérales dans les différentes parties et l'Égypte qui à în fi formèrent les douzes régences que les anciens ont désignées par le nom de dodécarchie et dont Paanmétichus l'sortit comme seul et unique souverain sur le pays entier. Nous aurons l'occasion, dans le chapitre qui suit, d'exposer au lecteur l'issioré de et évênement.

### CHAPITRE XV.

#### VINGT-SIXIÈME DYNASTIE.

Epoque de la renaissance.

Une stèle du Sérapéum publiée dernièrement par M. Mariette nous appreud que l'an 20, le 20' jour du mois de Mésori, sous le règne du roi de la haust et de la basse Espet Pesammétichus l'; un pajs mount. Ses funérailles eurent lieu l'an 21, le 25 Paophi du même règne. Il naquit l'an 26 du roi de la haute Egypte Tarkos, il fut introduit à Memphis le 9 Pharmouthi même année. Ces dates mettent hors de doute le fait important pour la chronologie de cette époque, que le roi Psammétichus succéda au roi chinojem Tarkos qu'il regardia, a en juger d'après la stèle eu question, comme un roi de la haute Egypte. L'avantage que la stèle du Sérapéum offre à l'historien serait parfait, si nous savious encore la durée de vie de l'Apis de Tarkos. Sans cela il n'est permis de juger que d'après d'autres indices.

D'abord, la date de l'an 26 de Tarkos est en pure contradicion avec la liste de Mantéhon qui attribue an même roi une durée de règne de 18 années. En changeant ce chiffre en 28, nous obtenous un nombre d'années qui est d'accord avec la durée de vie d'un Apis, et qui répond d'un autre côte très -nettement aux règles générales de la critique historique. Ce chiffre 26 élévrait le total des années que la dynastie éthiopienne a durées, de quarante années, inquante. Or le dernier nombre n'est point arbitraire. Hérodote nous assure que l'Éthiopiene Sabaeon resta maître de l'Égypte pendant cinquante années. On voit facilement que ce chiffre appartient au total de la dynastie éthiopienne. Le roi égyptien aveagle, qui selon Hérodote se cacha pendant le temps de la domination éthiopienne à l'île d'Elbo, désigue cette branche collatérale des rois indigènes qui régièreut serettement dans des parties eachées du pays unifoque, surtout dans les marsis dont la basse Étypte est assez riche.

### Psammétichus I" (665-611 av. J. Chr.). Rå-ouåh-het Psmik (324).

Les prédécesseurs de ce roi politique, au nombre de trois, savoir: Stephinates, Nechcoso et Néchao Ia, le père de Psammétichus et qui fut tué par les Ethiopiens, ayant régné ensemble vingt-et-une années, ne furent séparés du régne de Bocchoris que par un espace de 29 ans. Malgré ce rapprochement chronologique, leur descendance de la maison satte dont Bocchoris sortit roi d'Égypte, n'est prouvée d'aucune manière, Ainsi que M'. Lepsins l'a fait voir dans ses études historiques traîtant cette époque, la famille des Psammétichus et des Néchao paraît appartenir, en égard la forme étrangère de leurs noms, à quelque tribu distinguée des Libvens habitant les contrées voisincs, à l'ouest de l'Égypte. qui partageaient le culte commun de la déesse Nit, la Minerve égyptienne, avec les habitants égyptions du district saltique. La dénomination salte donnée à la dynastie de ces rois, fut d'autant plus naturelle que le roi Psammétichus I" épousa une princesse héritière, fille du roi På-àu chi dernier descendant mâle de la famille satte de Bocchoris, Par ce mariage Psammétichus I", nonobstant son origine étrangère, put se procurer facilement les sympathies des Égyptiens qui le vovaient attaché, par la reine Seponapot, à la sonche légitime de la maison royalc.

Selon les rapports des auciens, il y cut à cette époques douze petits royanmes dans les différentes parties de l'Égypte, gouvernés par des chefs qui avaient partagé entre eux le pouvoir pharaonique après l'expulsion de la maison éthiopienne. Liés par les nocuds de parenté et des traîtés stipulés ils réguèrent paisiblement dans leurs parties et ancun d'eux n'infesta son voisin. lls ont même transformé en tombeau commun le fameux Labyrinthe, Parni ces rois, il y cut un, Psammétichus, régnant sur le district dont la capitale est Saïs, qui bientôt excita l'envie des antres ouze princes. Comme son pays, vers le nord, était situé aux bords de la mer, il eut le soin d'entretenir un vif commerce avec les marchands phéniciens et grecs qui jouissaient d'une grande protection auprès du roi Psammétichus. Il gagna de cette façon les sympathies de ecs nations étrangères et amassa, par suite du trafic entretenu entre les marchands étrangers et les Saîtes, de très-grandes richesses. Soit par cette raison, soit par l'accomplissement fortuite d'un oracle de la part de Psanunétichus, les onze rois tinrent conseil sur son compte au but de l'exiler dans les parties les plus stériles de l'Égypte,

Psammétichus, au lieu d'obéir à l'arrêt si injuste des onze rois, ne pensa qu'à se venger de l'envie des princes collégues. Il prit des soldiers joniens et cariens à son service, ces "hommes d'airain sortis de la mer" qui le connaissaient par ses entreprises commercielles; et ce fut surtout à l'aide de ces troupes étrangères que le roi Psammétichus battit les rois alliés et leur armée égyptienne. La bataille ent lieu à Momemphis, endroit situé dans la basse Egypte et appelé de nos jours Ménouf. Ayant chassé de cette manière les onze rois, Psammétichus I'r seul fut reconnu roi par les Égyptiens. Il récompensa les soldiers étrangers en leur accordant des logements en Égypte et en accomplissant d'autres conditions qu'ils avaient proposées au roi Psammétichus. La contrée et la place où les Jonieus et les Carieus colonisèrent, recut le nom des camps. Elle était située sur la branche pélusiaque du Nil, un peu au-dessous de la ville Bubastus. C'est par ces soldiers que la langue et la littérature greeques fut enseignée aux jeunes Égyptiens, qui plus tard servirent d'interprètes aux voyageurs. Cette classe de la population égyptienne s'est singulièrement conservée jusqu'à nos jours en Égypte, portant à présent le nom de drogmans. Les voyageurs grees, comme le dit expressément Hérodote, durent à ces soldiers des "camps" les notices sur l'histoire égyptienne contemporaire, qui dès lors est transmise à la posterité par la bouche grecoue,

Psammétichus l'" céda aux Joniens et Cariens la première place dons l'armée égyptienne, en formant une sorte de garde. Mais pendant la campaga qu'il fit contre la Syrie, cette préférence accordée aux troupes soldiers excita tellement les soldats égyptiens placés sur la flanc gauche de l'ordre de bataille, quil s'ormèrent le plan de quitter le roi et le pays d'Egypte. Au nombre de plus de 200,000 hommes, ils désertèrent ne l'hilopie pour y cherchere une nouvelle patrie. Psammétichus l'", sur la nouvelle de leur départ, les pour-suivit; mais ni menaces ni prières de sa part ne purent les engager à changer leur dessein.

Le fait que nous venous de raconter, est vérifié par une inscription greeque gravée en caractères greeques archatsiques sur le rocher d'Abousimbel. En voiei la traductor: "Lorsque Je roi Psanaticheo vint à Ékphantico cei "a été écrit par ceux qui naviguèrent avec Psanmatichos fils de Théoelès al-Jant an-delà de Kerkis jusque là où le fleuve se retourne, l'étranger Déchepotasimto, l'Égyptien Amasis. Damearchon fils d'Amoibichos et Péléphos "fils d'Oulamos l'ont écrit."

Nous ne savons pas grand' chose sur les exploits guerriers de Psammétiens. Sur l'îté d'Éléphantine on l'on voit sur les rochers eucore aujourd'hui les noms du roi Psammétichus !", une garnison égyptienne observa les Éthiopiens qui avaient élargi leur royanme jusqu'à la frontière égyptienne, entre les lles de Philae et d'Éléphantine. D'antres garnisons stationnaient à Daphué contre les Arabes et les Syriens et à Maréa contre les Libyens. L'Égypte au temps de Psaumétichus l'é ciait doue récluite à ses limites naturelles. Le désir de Psaumétichus d'ajonter à son royaume la contrée des Philistins, ne fut pas courouné, il paraît, par de grands succès. Le seul siège de la ville d'Azotus alsora vingt-neuf années de son règne.

En effet le roi égyptien ne pouvait pas penser à de grandes conquêtes à Fextérieur. Les brusques changements que l'Égypte avait subis et qui, par l'onverture du pays aux étrangers, n'avaient pas servi à lui gagner les sympathics des labitants égyptieus, exigèrent la plus grande attention pour toutes les affaires intérieures regardant la nationalité égyptieure.

Le grand amour que le roi Psammétichus I" porta pour le développement des sciences et des arts, se manifeste tout spécialement dans les pièces de sculpture qui nous sont restées de cette époque mémorable, et si bien caractérisée par Mr. de Rougé. "La domination des Saïtes, dit le savant académicien, donna une physionomie toute spéciale à l'art égyptien. La gravure des hiéroglyphes prend, à cette époque, une finesse admirable, les belles statues se multiplient; on emploie de préférence le basalte noir ou vert, cette roche d'un grain si fin et dont le sculpteur tire un merveilleux parti lorsque le ciseau triomphe complétement de sa dureté. Sans sortir du type égyptien, les membres des statues aequièrent plus de souplesse et de vérité." A Suïs, à Thébes, à Philae, mais surtout à Memphis le nouveau roi fit ériger des constructions en Thonneur des divinités. A Memphis il élargit le temple du dieu Ptah ainsi que le sanctuaire demeure du taureau Apis, Par les déconvertes de Mr. Mariette au Sérapéum de Memphis nous apprenons qu'il y eut au moins deux Apis sons le règne de Psammétichus I<sup>et</sup>. L'un né l'an 26 de Tarkos et mort l'an 20, le 20. de Mesori, de Psammétichus I"; et un autre mort l'an 52 du roi. Du premier, qui paraît avoir obtenu une vénération toute particulière, cent-soixante-huit stèles ont été retrouvées dont einquante-trois portent des dates,

Quant à l'Apis mort l'au 52 du roi, nous savons bon gré à une stèle converte d'une inscription hiécoglyphique, qui uous fait connaître une curieuse notice sur sa place de repos dans les sonterrains du Sérapénm. Entre l'an 20 et l'an 52 de Psaumétièleus un éboulement ent lieu dans la partie de la tombe qui avait été inanguére par Ramses, et oi fon vavid déposé les momies des taureaux morts sous le dit pharaon et sous ses descendants jusqu'à la vingtième aunée du régne de noter roi saîte. Psaumétieluss fit ereuser une nouvelle agérie dout la penuière chamber fut destince à recevoir Johis mort vers l'an 52 de son règne. Une grande stèle, déconverte dans cet endroit, donne connaissance de cette nonvelle construction dans la tombe des Apis, "L'an 52, "sous le régne de ce bon dien (Psammétichus I"), " dit-elle, "on est venu dire "à Sa Sainteté: le temple de tou père Osiris-Apis (Sérapis) et ce qui y est, est "hors de perfection," Après avoir déclaré le mauvais état de la demeure divine, l'anteur de la stèle continue: "Sa Sainteté ordonna de restaurer son beau \_temple pour qu'il redevint comme il fut amaravant. Sa Sainteté disposa [de "plus" de lui exécuter toutes les cérémonies prescrites [qu'on exécute" à un "dien, au jour de son enterrement. Tontes les autorités veillèrent là-dessus. Et "voici que le corps divin [du taureau mort] fut embanmé et envéloppé de "linges de l'espèce appelée sot en et de bandelettes [servant] à tonte divinité. "Ses caisses [sépulerales] étaient confectionnées du bois ked, du bois mer, "du bois às et des meilleurs bois, et leurs ornements représentaient des figures "d'hommes. La chambre des conseillers du roi préposée à eux (?) étaient chargés de leurs ouvrages au pays de Chennon également comme an pays "de Tâ-mertou."\*)

Cette stèle prouve le grand soin que le roi Psammétichus I" prit pour le culte du dieu Apis et elle pent servir, en quelque sort, de commentaire pour l'assertion d'Hérodote.

En examinant les monuments qui existent encore de nos jours en Égypte et qui datent du règne de ce pharaon, ainsi que des teups de ses sucressus l'investigateur no déconvirra pas de granda souveris monumentanx dignes d'être comparés aux constructions exècutées sous l'empire de la maison pharaonique des sécles passés. Tant les produits arristiques appartenant an style de la renaissance égyptienne se distinguent par leur beauté, leur finesse et leur formes caractéristiques, tant leurs dimensions resteut dans la spière du commum. Le plas bean modèle de la sculpture de cette époque est fournir par quelques tombeaux de personnes privées à Thèbes et à Memphis. Nous citons notamment la tombe d'un certain Bekeur au (flochoris) près du village arabe Saoqarals. Ce personnage, vivant au temps du premier Panametichus, appartenait sans doute à la souche royale du pharaon Bocchoris, dont il n'hiérita que la splendeur du nom qui se montre le plus clairement dans la magnificence de sa "maison éternéle." Les tombeaux de Thèbes ne servent pas seulement de beaux pét cimens pour le style de seplidure sous la servent pas seulement de beaux pét cimens pour le style de sentjuture sous la

<sup>&#</sup>x27;) Chennou, de la racine chen, chennou "l'intérieur, inius", désigne probablement la haute Égypte, le pays intérieur, comme Tâ-mertou la basse Égypte. Le sens de la phrase finale ne m'est pas clair.

vingt-sixième dynastie, ils offrent de plus un intérêt partienlier par les riches notices servant à reconnaître les divers membres de la famille royale de Psammétichus I<sup>st</sup>.

Nous avions remarqué plus hant que le roi se maria avec la princesse Sepon a pot, héritière. Cette dame égyptienne, qui sur les monuments porte les titres honorifiques de "femme d'un dien et d'étoile d'un dien" (Anmon), était la fille du roi Pâauchi et de la reine que les inscriptious appellent Au cintrit (s (318), filled noi né Sát st. La présence d'un nom officiel, Mout-châne frou (318), porté par la reine Améniritis, paralt prouver qu'elle était héritière du royamme de la Thébatle, tandisque Pâân chi, son mari, dont les cartuches ont soufferts des martelages, signes de perséention politique, ou tirait son droit de régner sur la Thébatle que de sa femme. Pasummétichus l' se procura également par son mariage avec la fille héritier d'Améniritis pour lui et sa dessendance le droit à la couronne blanche de la hante Égypte.

Son fils, qui lui succéda, prit le nom de son grand-père:

Quoique les monuments découverts jusqu'à présent inient pas laissé de notices sur la filiation de ce planton, néamonis no doit admettre l'assertion d'Hérodote que le roi Néeos (c'est ainsi que l'historiographe gree l'appelle) était fils de l'sauunétichus l'. Pent-être qu'il était né d'une autre femme de son père, laquelle les inscriptions nous font comaître sous le nom de Me-fact-onsech. Le droit au royanme de la haute Égypte lui fut trausmis par on mariage avec as belle sour Mout-neb-nefrou Mout-mer Nit-a-qert (325) ou Nitoris, fille de la Pallas Seponapot et de Pasameitelhus l'. Sa femme principale, la «grande épouse du roi», était cependant celle que les monuments nous fout-comaître sous le nou de l'eg-law dit.

Le roi Néchao II prit au commoncement de son règne un très-vi intérèt pour des entreprises nautiques. C'est lui qui ent le premier l'idée du joindre la mer rouge avec le Nil par un canal assez large pour laisser passer deux trirèmes oôte à côte. A cet celf til profita sans doute de l'ancien fossé qui existait dijà sons le règne du roi Séthos l'e (voy, plus haut pag. 135), partant de la branche péhniaque du Nil, près de la ville de Bubastus, et allant jusqu'aux lacs amers, non loin de la forteresse de På-chtom. Les ouvriers qui étaient occupés à élargir et à creuser le nouveau canal, périreut en grande quantité: les efforts que cet ouvrage exigent, avaient coûté la vie à 120,000 hommes. Néchao II se désista donc de l'exécution du canal d'autant plus qu'un oracle l'avertit qu'il ne travaillait qu'an profit des barbares.

Après avoir retouce au plan d'une jouetion indirecte des deux mers, Nèdon I fit patrit des mariniers phéniciens de la mer rouge, en leur ordonnant
de doubler la Libye (le cap de Bonne-espérauce) et de repartir pour l'Egypte
en passant par les Colonnes d'Hercule dans la Méditerranée. Les navigateurs
courageux exémetrent e long voyage avec un saccès parfait. Après une absence de deux ans, les Phéniciens revinrent en Egypte la troisième aunée
de leur départ. Cest ainsi, dit Hérodote, que la Libye fut découverte pour
la première fois. Mais l'ordre même du roi égyptien ne suppose-t-il pas déjà
la comnissantee du cheuin maritime autour de l'Afrique? Ayant perfectionné
de cette façou les comnissantes mantiques de sont temps, le même Néchao fit
bâtir sur les carénages de la Méditerranée et de la mer rouge des trirèmes
pour le cas de besoin.

Suivant les traditions politiques des rois égyptiens, qui ne voyaient dans la possession des contrées maritimes de la Palestine qu'une assurance contre les attaques du côté de la Mésopotamie, Néchao II marcha avec ses armées sur l'ancienne route des pharaous par la terre de Canana jusqu'à Mégidho, ville dont j'ài indiqué la haute importance à phasienre reprises. Voulant attaque re le or la étada, donis, qui vint s'opposer à la marche de l'armée égyptienne. "Mais Néce cruvoya vers lui des messagers, pour lui dire: Qu'y a-t-il entre nous, roi de Juda? Quant à toi, ce n'est pas à toi que j'en rea diquerfluir, inans à une maison qui une fait la guerre, et Dien m'à dit que je me hâtasse. Désiste-toi done de venir contre Dieu, qui est avec moi, afin un'il ne te détruisse."

"Mais Josias ne voulut point se détourner de lui, mais se déguisa pour combattre contre lui, et il n'écouta point les paroles de Néco qui procédaient de la bouche de Dieu. Il vint donc pour combattre dans la campagne de Mégiddo."

"Et les archers tirèrent contre le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: Otez-moi d'iei, car on m'a fort blessé."

"Et les serviteurs l'ôtèrent du chariot, et le mirent sur un second chariot qu'il avait, et le menèrent à Jérusalem, où il mourut." —

"Alors le penple du pays prit Joachaz, fils de Josias, et on l'établit roi à Jérusalem à la place de son père." — "Et le roi d'Égypte le déposa à Jérnsalem, et condamna le pays à une amende de cent talents d'argent et d'un talent d'or."

"Et le roi d'Égypte établit pour roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakin, frère [de Joachaz] et lui changea son nom, [Tappelant] Jojakin: puis Néco prit Joachaz, frère de Jojakin, et l'emmena en Égypte."

Ce rapport authentique que nous devons aux Chroniques, est augmenté par les notices fournites au deuxième livre des Rois que Néclao emprisonna le roi Joachaz à Ribba, au pays de Hamath, et que l'amende demandée pur le plaraon. Int innosée sous la forme de taxes au pays entier.

Après ses compétes en Syrie, qui saus donte tonchérent les pays unitimes de Phénicie et des Philistims, dont il pirt la grande ville de Gaza (Kadytis d'Hèrodote, Gāzātou des inscriptions hièroglyphiques), Néchao renouvela, quelques années plus tard, ses expéditions militaires courte les puisses proyammes de Ehaphrate. Les Babylonieus et les Médes vinrent sommettre à leur domination l'ancien royaume des Assyrieus. La prise de Ninive décida dus ort du roi d'Assyrie.

Ayant traversé la route royale qui conduit d'Égypte jusqu'an fleuve de Elpuḥrate, Néchao reacoutra l'achdeinis Farurée des enseunis commandée par Nabachodonosor fils de Nabopolassar roi de Babytone. Néchao fint battu et Farurée égyptienne déroutée. Les computées en Syrie faites par Néchao, furvut perdues; la contrée des Philistins resta seulement au pouvoir des Égyptiens. Cest après cette victoire remportée par le roi de Babytone sur les Égyptiens, que le prophète déreinie a composé un clanat triomphateur dirigé contre le pharaon Néchao II. Ce chant qui s'est conservé dans les prophétes de déré-nuie, peint avec les couleurs les plus brillantes de la poésie et de la phantaisie hébratures la signation avant et aories la batailé de Carchénia.

Le peu de souvenirs monumentants hissés par Néchao II en Egypte, us sont pas digues d'une grande atteution. La présence de ses nous dans les carrières de la vallée Hamannit (avec la date de sa huitieme anuée) et de la montagne du Mokattam, prês du village Toura, paraissent indiquer l'intention du roi pour exéeuter des constructions en l'honneur des dieux. S'il n'en est pas resté grand' chose, il faut bien remarquer que la nature de la basse Égypte n'est pas si favorable à la conservation des monuments que les parties supirieures du pays nilotique. La facile entrée dans le pays bas, du côté de la mer et de la terre ferme, ne favorisa pas non plus le sort des monuments qui ainsi étaient exposés à la main destructive des eunemis extérieurs. La résidence de la d'vansaté de Nécheo II, Sals, était trop soumise à ces deux conditions fichenses, pour que ses monuncuts passent échapper, nieux que tout autre ville de la basse Egypte, à la destruction générale qui malheureusement frappa les morceaux les plus précieux de la seulpture égyptienne. Sais offre aujourd'hui le triste aspect d'une graude ville ruinée. De larges monticules représentent la tombe de superbes monuments dévastés. Après avoir subi les plus grandes calamités des guerres intérieures, elle cessa d'être l'aucienne ville rénommée. Le culte de la déesse Nit finit, les monuments consacrés à cet déesse farent pillés et dispersés et d'est ainsi q'un trouve parôis, surtout à Alexandrie, des morceaux d'architecture et de seulpture d'une finesse extraordinaire, qui anciennement appartenaient à la ville sacrée de la déesse Nit, la Minerve égyptienne.

Le Sérapéum de Memphis nous a conservé un monument datant du règue de Néchou II. Cest une stelle finieriare consacréu au souvenir d'un Apis mort sous notre pharnon. Nous en apprenons que l'an 16, le 16 du mois de Choiae, l'Apis mont soixante-dix jours avant cette date, fut eusevell au Sérapéum. Cet Apis naquit, sebon les indications de cette même siele, lan 33, le 19 Méchir, sous le règne du premier Psammétichus, son intronisation avait en lieu l'an 54, le 12 Athyr du même prince, et enfin sa durée de vie embrasas un respace de 16 aus 7 mois et 17 jours. La stèle ajoute encore que Néchao II fi exécuter toutes les cérémonies prescrites pour l'enterrement d'un Apis, lui ayant construit un beau sépulcer dans la tombe des Apis au Sérapéum, "damais se fit chose pareille" finit la stèle, ou se servant de cette phrase bien unitée dans les inserptions publiques des monuments égyptiens.

Les indications de cette stèle ainsi que celles d'une séric d'autres monuments découvers au Sérapéun, sont extrêmement importantes pour la chronologie de cette dynastie. C'est à elles que la science doit aujourd'hui la parfaite counaissance des chiffres exprimant la durée de règne de Psammétichus l'et de ses successeurs jusqu'au roi person Cambyse.

## Psammétichus II (595-590 av. J. Chr.) Rå-nefer-het Psmtk (328).

Ce pharaon, que l'historien Hérodote appelle Psammis, était le fils de Néchao II et de la reine Té y ãw åt (327). Pendaut la courte durée de son règne, il entrepri une campagne courte les Étiologies dout le royaume s'était étendu jusqu'à la frontière naturelle de l'Égypte, un peu au sud de l'Ile Étéphantine et de la ville d'Assouan. La présence de son nom sur les rochers d'Étéphantine et de Konosso (petite lis trés-réilee en rochers entre Etéphantine et Philae) peut servir comme prenve de cette expédition commandée par le roi. Le nombre de monuments dédiés par Psamuétiehus aux divinités du pays, est très-restreint. L'histoire monumentale n'en tire auenn profit.

Une des femmes du roi s'appelait comme l'ancienne reine de la sixième vanatie Nitoeris (Nit-a-qer. 1, 329). C'est me l'allas d'Ammon dont nous iguorons jusqu'a présent la filiation. Probablement qu'elle était fillé de Néchao II et de la Pallas d'Ammon Nitocris. Elle proeréa avec son mari Psanmétichus II une fille Åneh-nes, surrommeé d'après le nom officiel de son père Rànefer-hêt, que nons allons connaître plus tard.

Le fils de Psammétiehus II s'appelle:

Apriès (590-571 av. J. Chr.) Rà-hàà-het Ouâh-het-[p]-rà (830).

Les anciens auteurs grees nous parlent d'une expédition entreprise par mer et par tere par Après onotre la Phémicie et I'île de Cypre. Après la conquête de Sidon, Satda de nos jours, et après sa vietoire remportée dans une bataille navale sur la flotte alliée des labinats de Phémicie et Cypre, il reparit pour l'Égypre remportant un riche butin. Il paraît que ces succès excitèrent les esprits des Juifs à se débarasser de la domination de Babylone à l'aide des armes égyptiennes.

Ils frient douc pour la troisième fois une levée de boncifiers contre le roi de Babylone. Apriès ou, comme il est appelé daus la Bible, Hophra, avec lequel le roi Sédécias, établi comme roi de Juda par Nabuehodonosor, avait fuit une alliance, arriva avec une armée égyptienne en Palestiue et quand les Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem, en apprirent la nouvelle, ils se retirèrent.

Le nouveau siège de Jérusalem fut courouné de plus de succès; la ville fur prise par les Chaldéces Ira 188 av. J. Chr. sans que Aprisè fit en état de la délivrer, Alors une grande masse de Juifs, entre eux quoique bien involontairement le prophète déreinie, émigrèrent en Égypte. Ayant frauchi la frontière égyptenne à l'est, ils vinrent jusqu'à l'apphose, do se trouvait un palais habité par le pharson. Plus tard, ils se dispersèrent et restêrent les uns à Taphnès, les autres à Migdol, à Moph et dans la hante Égypte.

Après avoir éprouvé la mauraise fortune en Palestine, où toutes les terres possédées furent à junais perdues pour les pharnous, Apriès, auquel les Libyeas et leur roi Adieran avait dennaudé du secours, prépara une expédition militaire contre la colonie grecque Cyrène dont le dévéloppement rapide commençat à faire peur aux voisius libreus.

L'armée composée de soldats égyptiens et envoyée par Apriès contre la eolonie fut battue et défaite. Ce fut la première fois que des Grees combattirent avec les Égyptiens. Étant retournés et arrivés au pays d'Égypte, les soldats du corps battu, dans l'opinion qu'Apriès les avait envoyés pour être ruiués à fin d'être débarassé d'eux pour mieux exercer sa domination absolue sur les autres Égyptiens, se révoltèrent contre leur pharaon. Apriès leur envoya comme intermédiaire l'Égyptien Amasis. Ce dernier au lieu d'obéir à l'ordre donné, se laissa proclamer roi par les révolutionnaires et se mit à la tête de ce corps. Ayant appris cette nouvelle. Apriès envoya un certain Patarbémis, haut personnage de sa suite, pour lui amener Amasis captif. Patarbémis revint saus succès et sans Amasis, alors Apriès furieux cut la eruauté de lui faire couper le nez et les oreilles. Par suite de cette action houteuse pour les Égyptiens de distinction, la défection devint générale. Tout le monde quitta Apriès qui attaqua avec sa garde étrangère, composée des soldiers joniens et cariens, les troupes commandées par Amasis. Apriès perdit la bataille, qui eut lieu près de Momemphis, la même ville où son bis-aïeul avait vaincu les dodécarches, et fut fait captif. Conduit à son ancien palais à Saïs, habité alors par Amasis, ce dernier le traita assez bien. Plus tard les Égyptiens qui en voulaient à Apriès, demandèrent sa vie. L'ex-roi égyptien fut étranglé par sa propre nation et enterré dans la tombe de ses aneêtres, dans le temple de la déesse Nit à Saïs.

C'est ainsi que ce roi perdit la vie et le royaume pour lui et pour ses descendants. Nous verrons que plus tard Cambyse vengea la trahison d'Amasis.

Les traces monumentales rappelant le nom d'Apriès, sont dispersées par toute l'Égypte. On en trouve au Caire, à Nasairé, h Thèces, à Shilinis, sur les lles de Bigéh et de Conosso et dans d'autres endroits. Le monument le plus remarquable du règne d'Apriès, c'est la grande stèle de Memphis découverte par moi sur la plaine arrosée régulièrement par l'inondation périodique du Nil, à l'est du village de Mittalienny. Elle contient l'ordre du roi d'établir une stèle à Memphis, au millue des laces', en souveir de solons listé de la part du roi au dieu Ptah de Memphis, et des constructions lydrauliques exécutées en cette ville.

Parmi les stèles d'Apis apparteuent à la vingt-sixième dynastie, il y en a une qui fut faite sous le règne d'Apriès. On y lit:

"L'an 12, le 21 du mois de Paoui, sous le règne du roi Apriès, aimé "d'Apis-Osiris, le dien fut remorqué pour se réunir avec l'ouest où se trouve "la place de sou repos dans l'Ameuti, à l'ouest de Memphis, après qu'ou lui "eut célèbré toutes les cérémonies dans (son) sanctuaire. Jamais chose pareille fut faite auparavant. La Sainteté de ce dieu a paru au ciel l'an 12, "le 12 de Pharmouthi; il maguit l'an 16, le 7 de Paophi, sons le règne de "Néchao Il toujours vivant; il fut intronisé à Memphis l'an 1, le 9 du mois -d'Epiphi, sons le règne de Pasmérichus II. La bonne durée de vie de "ce dieu fut 17 ans 6 mois 5 jours. Le roi Apriès a fait tous les sarcophages et toutes les autres choses à fabriquer, ainsi que tous les rites à "ce beau dieu.—"

L'importance historique de cette stèle d'Apis est due aux chiffres chronologiques indiqués dans les diverses dates rapportées à la vie et à la mort d'un Apis.

L'issurpateur Anasis, originaire de Siouph ville située dans le nome satte, descendait d'une famille égyptienne sans nom et sans gloire. Avant d'être roi, il aimait à s'amuser à boire et à la joie, autant il s'abandonnait dans son état inférieur, à la distraction et à la joie, autant il haissait l'occupation sérieuse. Après son avénement au trône, il ne changea pas de beaucoup ses anciennes habitudes, sans cependant négliègre les affaires du royaume.

Les premiers actes de son règne regardèrent la construction de superbes monuments dont on admire encore de nos jours la finesse et la beauté du travail. Il commença par le temple de Saïs qu'il élargit en y ajoutant des propylées magnifiques et par la grandeur de leurs dimensions et par la beauté des matériaux. Les pierres employées pour la sculpture de colosses et d'androsphynx furent tirées des carrières de Memphis (les carrières de Toura et de Maassara de nos jours) et les monolithes de Svénit des carrières d'Éléphantine. Le naos conservé à Paris et portant le nom d'Amasis fournit un bel exemple de ce genre de monolithes. De même qu'à Saïs, dans d'autres villes d'Égypte de quelque réputation, il consacra aux divinités des ouvrages remarquables. A Memphis, par exemple, il construisit un sanctuaire à la déesse Isis et trois grands colosses de Syénit furent érigés par le roi devant le temple de Ptah. Le chef-d'œuvre de travail et de grandeur fut le naos monolithe apporté d'Éléphantine jusqu'à Saïs. Pendant trois ans, deux mille bateliers dirigèrent le transport de ce bloc taillé, qui devait peser environ 500,000 Kilogrammes.

Dans la montague de Hamamat nous rencontrons au nom et à la généa-

logie du premier architecte d'Amasis qui s'appelait comme son souverain Aàfimes-sâ-nit (il devait donc être né sous le règne d'Amasis) et dont le fils Rà-chnoum-fiet servit les rois successeurs d'Amasis jusou'à Darius I''.

Chaque temple égyptien de réputation avait un architecte (ne s kât-ou) ainsi que les grandes villes en Égypte leur nes nesou kât.ou, premier architectes. Le chef de tous les architectes dans la haute et dans la basse Égypte se nommait , chef de toutes les constructions de la haute et de la basse Égypte. Cette fonction était des plus importantes à la cour pharaonique, même des princes du sang royal en étaient investis, et c'est à eux que nous devons ces monuments magnifiques et soilées dont ni la dent du temps ni la main dévastarice de l'houme n'onts pu effacer das ou lividique les meilleurs exemples. Déjà sois l'ancien empire nous découvrons des mer kât nebent souten "chef de toutes les constructions du roi\* qui ont exécuté les ouvrages des pyramides et des tombeaux.

La famille de notre chef de l'architecture sous Amasis, que je donne qiclessous d'appès l'inscription de Hanaman, fournit un excuple très-instructif de l'usage des Egyptiens qui fit transmettre les professions des pères aux enfants, usage contesté demièrement par un illustre membre de l'Académie des Inscriptions et belles-lettres. Es voici la généalogie, que je propose avec la remarque que les noms munis d'un astériaque sont transcrits sous la réserve de justification ultérieure.

1. Kā-nefer chef des constructions de la basse et le la ferre chef des constructions de la basse et le la ferre chef des const. etc.

2. Im hot per chef des const. etc.

3. Rā-hotep-nefer chef des const. etc.
prophète d'Ammon-ra, roi des dieux etc.

4. Bek-en-chon sou chef des constructions

5. Ouzā-chon sou chef des constructions

6. Nefer-menn ou chef des constructions

7. Mi

chef des constructions

chef des constructions

9. Pepi

chef des constructions

10. Amen-her-p-mesă 2°, 3°, 4°, 5° (?) prophète d'Ammon chef des constructions

 Hor-em-bes\*-ef .... [Fan 21 de Sésonchis I"] chef des constructions

12. ...mer\* chef des constructions

Hor-ein-bes\*-ef chef des constructions

14. På -håbou chef des constructions

15. Nes-sou\*-nou chef des constructions

16. På\*-håbou chef des constructions

17. Nes-sou\*-non chef des constructions

18. På -håbon chef des constructions

19. Nes-sou\*-non chef des constructions

20. På\*-n-håbou chef des constructions de la haute et de la basse Égypte

21. Nes-sou\*-nou chef des constructions

22. Rà-ouâh-het chef des constructions 23. Ànch-Psamick chef des constructions de la haute et de la basse Égypte

Såt-nefer-tem 24. Aåhmes-så-nit . . . . [l'an 44 d'Amasis] sa femme (meme fonction) son fils alné:

Parmi le nombre des anoêtres de Ràchnoum fiet qui remplit des fonctions sous le roi Darius (Tan 44 d'Amasis, il n'est appelé qu'accidentellement avec son père Ahmes-sà-nit) il y en a deux, le onzième et le treizième, qui porteut le même nom comme le premier architecte du roi Sésonchis l', mentionné l'an 21 de ce roi sur la stèle de Silsilis (voy, plus haut pag, 223 suiv.). Tandis que l'inscription de Hanamat les appelle chacom doux "chef des constructions», la stèle de Silsilis donne au même architecte le titre d'architecte de toutes les constructions monumentales du pays (ou architecte des c. m. du ségneur du pays; traduction aussi acceptable selos l'explication des paroles nes k êt menn ou uc b tâ,ti). Il n'y a pas le moindre doute pour nous qu'un des deux Hor-ein-bes(?)-ef soit identique à l'architecte de Sésonchis l'. La chronologie est en parfaite harmonie avec cette supposition.

En suivant l'usage de comptet trois générations par siècle, et en admettant le onzième architecte comme identique avec le chef des constructions de Sésonchis l', désigné cependant défunt l'an 21 de ce prince, nous avons jusqu'à A ân use-s-sâ-nit, l'au 44 d'Anasis on 527 av. J. Chr., quatorze générations qui répondraient à plus de 430 ans. La date d'Anasis et séparée de celle de Sésonchis l', 599 av. J. Chr., par un espace de 432 ans. La différence n'est pas trop grande pour ne pas admetter l'identité des deux persoanses. En partant du treizième des ancêtres, nous obtiendrions douze générations répondant à quatra cents ans, ce qui accorie moins de probabilité à l'identité proposée. Nous croyons donc que le ouzième des ancêtres de l'architecte en chef d'Anasis dut tet le même que celni qui, sous Séconchis, fit construire le portique dit des Bubastites à Karmac, après la conquête de Jérusalent.

Partout en Égypte où il y avait des carrières, le roi Amasis y est nommé, soit dans les carrières de pierre calcaire près de Memphis, soit dans celles de pierre dure de Hamamat, soit dans celles de pierre de grès à Silsilis, soit dans celles de pierre de granit rose à la frontière sud d'Égypte. Les traces des souvenirs monumentaux sont dispersées sur le pays entière, d'Alexandric jusqu'à Syène; quoiqu'elles soient de peu d'importance pour l'histoire 4-oltique de l'époque d'Amasis, elles serveut néanmoins à prouver très-visiblement l'assertion d'Hérodote sur le développement de l'architecture et de la sculpture sous Amasis.

La tombe d'Apis, au Sérapéum de Memphis, fut ornée par Amasis d'un des pluis beaux aucophages en pierre très-dure de grauit rose, qui jamais sit été découvert en Égypte. La bande hiéroglyphique verticale qui couvre ce sarcophage, annonce que , le roi Amasis a fait en don monumental à l'Apis vivant le grand sarcophage en grant rose.\*

L'épitaphe officielle destinée à accompagner la momie de l'Apis mort sous Amasis, donne les notices suivantes sur sa chronologie.

"L'an 23, le 5 du mois de Pachon, sous le roi Amasis, vivant à toujours, "le dicu a été remorqué (expression usitée pour désigner la célébration des fu-"nérailles) pour se réunir avec le bon Amenti et la réunion eut lieu avec son "siége dans l'Amenti à l'endroit que le roi lui avait fait - jamais fut faite \_chose pareille auparavant - après ou'on lui eut accompli tous les rites au "sanctuaire. Et voici que le roi l'honora (?), comme l'avait fait Horus à son , père Osiris. Il lui fit construire un grand sarcophage de granit rose. Le roi "le fit exécuter plus beau et plus vaste que jamais aucun roi [ne l'avait fait]. "Il fit faire les caisses pour les entrailles aux endroits mystérieux, au sud et "au nord (??). Il lui ajouta les figures de sauveurs et tous les ornements fu-"rent fait d'or et de pierres précieuses. Leur beauté était plus grande qu'on "ne l'avait fait auparavant, parce que le roi aimait l'Apis vivant plus qu'aucun "roi. La manifestation de ce dicu au ciel arriva l'an 23, le 6 du mois de Pha-"ménoth. Sa naissance eut lieu l'an 5, le 7 du mois de Toth. Son installa-"tion à Memphis le 18° jour du mois de Paoni. La bonne durée de vie de ce "dieu fut de 18 ans et six mois. C'est ce que le roi-Amasis, vivant à toujours \_tranquillement, a fait."

Les funérailles de cet Apis, mort l'an 23 d'Amassis ou l'an 548 avant notre, funent débrées avec une pompe tout extraordinaire. Un certain Amasis, chef des archers, nous en a laissé quelques détails très-curieux sur la stèle qu'il consacra en souvenir de cet événement. Il nous raconte qu'il avait en à surveiller les funérailles de l'Apis. Es andressant son discours au dicu Apis, il assure: "l'avais envoyé des messagers dans la haute et dans la basse Égypte pour appelet tous les chéfs des explaines et des villes pour qu'ils apportassent leurs

Un autre personnage de sang royal, le prince Psanmétichus, successeur de son père Amasis, fils de la reine l'eut-chet (332), meonte, dans l'inscription gravée sur une autre stèle, l'intérêt qu'il prit aux funérailles du même Apis et aux rites exécutés pendant les soixante-dix jours de denil.

Les frais qu'on dépensait pour la célébration des funérailles des Apis étaient si inormes, que des personnes privées fournissaient des sommes qui dépassaient de beaucoup un deni-million de francs. Ce chiffre peut donner une juste idée du luxe et de la splendeur prodiguée par les Égyptiens à la folle idolatiré de l'Apis.

Sous le règue d'Amasis, qui ne négligeait rien pour obtenir les sympathics des habitants de l'Égypte, le pays jouissait d'une prospérité qui rappela les temps passés des ancieus pharaons. A cette époque non moins de vingt mille places habitées, à ce qu'on dit, florissaient en Égypte.

Quoiquí Amasis de prime-abord n'edt pas de raisons amicales pour faxriser les Grees, il fit néanmoins tout son possible pour leur faciliter l'entrée et le séjour en Égypte. Il accorda aux Grees qui voulaient y fixer leur domicile, l'ancienne ville Naucratis fondée par une colonie Mylésienne sous le rèpue de Psammétichen l'. Bientôt cette ville, située dans le nome safte et rénomnée par ses filles galantes d'origine grecque comme Doricha et Rhodopis, acquit une grande importance par son commerce avec l'étranger. Les Grees qui s'y étaient établis, avaient leurs propres institutions et ceux qui ne vouluient pas fixer leur séjour en Égypte, avaient reçu la permission d'ériger à leurs divinités des sanctuaires et des autels qu'ils visitaient en abordant aux côtes maritimes de l'Égypte. Les terrains nécessaires leur furent accordés par le roi.

De plus par une politique rusée et dirigée contre le caractère mutable des Égyptiens, le roi Amasis transporta l'ancienne colonie des Joniens et des Cariens des "Campa" près de Bubastus à Memphis. Ils y restèrent sous le nom de la garde du corps du roi.

Les rapports du roi avec la Grèce furent non moiss amicaux. Il envoya dec sadeaux à Delphi, à Samos dominée par Polyeratès, ami d'Armasis, et à Lindos. Il fit la paix avec la colonie grecque des Cyrénéens en Libye, y envoya une statue dorée de la déesse Minerve et son portrait; et, il prit pour femme la fille de Cribolule, houme distingué de rete colonie. Ces etett même femme, Ladiké, qui plus tard après la conquête de l'Égypte par les Persans, fut renvoyée dans sa patrie par Cambyse.

Hérodote attribue à Amasis la conquête de l'Île de Cypre, qui fist reudue tributaire aux Égyptiens. Mais s'il a ajouté que le roi Amasis fist le premier qui ait prit l'île, cette notice doit être modifiée, attendu que les anciens pharaons la possédaient peudant l'époque florissante de l'histoire égyptienne.

Par ses sages institutions et par la prudence avec laquelle il administrait le pays, Amasis sut mériter l'estime et l'amour de ses sujets et le roi parvenu, qui au commencement avait inspiré aux Égyptiens un certain dédain, fut bientôt regardé comme le modèle des bous rois.

Il est très-probable que le roi Amais corrigea la bassesse de son origine par son maringe avec la Pallas d'Ammon À ne h - ne se fille de Psammétichus II. Du moins parmi les monuments égyptiens datant du règne d'Amais, il y a un tablean sculpté sur le roe de Silsilia qui nous montre d'un côté le roi, offrant des présents à Ammon et à Mout, de l'antre Jérolie du dieu (Ammon) 'À ne hne s offrant des sacrifices aux dieux Ammon et Chonson de Thébes-Vécrhotep et accompagnée de son maltre d'hôtel Sásán q descendant postérieur de la ligne royale de Bocchoris. Après avoir cité une autre foume d'Amusis, la reine Sébaste (333), nous avons donc les nous de quatre femmes de ce monarque: À ne hnes, f'en teche L, Ladiké et Sébaste.

Vers la fin de son règne, Amasis contracta l'inimitié du roi persan Cambyse fils de Cyrus. Quand on veut faire la guerre, on en trouve toujours les raisons. Les motifs qui engagèrent Cambyse à attaquer le roi d'Égypte, furent causés par une femme.

Sur le conseil d'un oculiste égyptient qui avait été envoyé par Amasis, contre sa volonté, au roi persau pour le guérir d'une ophthalmie, Cambyse dépécha un héraut en Égypte pour demander à Amasis sa fille connue épouse. Le roi égyptien craiginant que son enfant ne fint que la concubine du roi persan, renuit à Cambyse Nitétis la belle fille d'Apriès, le deruier rejeton de la maison royale de Psammétichius !", en la substituant à son propre enfant. Lorsque la superclierie fint découverte par Cambyse, il devint furieux contre Anasis, et donna l'ordre de préparer une expédition utilitaire contre le pays nilotique. En attendant, Anasis montr, l'an 257 av. J. Chr., laissant à son fils

Psammétichus III (527 av. J. Chr.) Rå-ånch-kå-n Psmtk (234)

les soins de défendre le royaume contre le danger d'une incursion persane. L'armée des Perses guidée par un certain Phanès, ancien soldat d'Amasis du corps des mercenaires grecs, lequel avait déserté pour servir sous Cambyse, traversa la Palestine, le désert de l'Arabie (où il fut aidé par le roi d'Arabie, ennemi des Égyptiens, qui sous Amasis lui avaient fait la guerre) et franchit la frontière d'Égypte. Psammétichus III (le Psamménite d'Hérodote, le Psammécheritès de Manéthon) campa près de l'embouchure pélusiaque du Nil, en face de la forteresse de Péluse. Alors un terrible combat s'engagea entre l'armée égyptienne renforeée par les soldiers grees et cariens, et les troupes persanes secondées par les Phéniciens, les Cypriotes et d'autres alliées. Après que des deux eôtés une grande foule d'hommes furent tués, les Perses firent reculer les Égyptiens, qui se retirèrent en grand désordre vers Memphis laissant Péluse entre les mains des Perses. Cette ville fut défendue très-vaillamment par les Égyptiens qui jettaient contre les Perses une grêle de flèches, de pierres et de feu par des machines. Cambyse, par un stratagème, triompha des Égyptiens: il fit placer devant l'ordre de bataille persan un nombre d'animanx sacrés tels que chiens, chats, ibis, et les Égyptiens par scrupule religienx n'osèrent plus se servir de projectiles comme défense. Les restes de l'armée égyptienne déroutées se rassemblèrent dans la citadelle de Memphis, plus connue sous le nom de la Muraille blanche.

A cette nouvelle, Cambyse envoya un hérant persan sur un navier mitylenéen de Pélase à Memphis, pour sonimer les Égyptiens des rendre. Alors ceux-ei se précipitèrent sur le navire, qui fut détruit par leurs mains, ils coupérent en pièces les corps tuée du hérant persan et de deux cents mitylehiens, qui étaient avec lui. Alors Cambyse prit Memphis d'assant, fit prisonnier le roi Psanmétichus dont le fils, avec deux mille autres Égyptens de son alge, fut condamné me nort. Cest ainsi que Cambyse vergues Tas-assainat de son béraut et des Mityléniens. Le roi d'Égypte resta à la cour du roi de Pyrse, qui allait ini confier le gouvernement de l'Égypte, mais accusé d'avoir conspiré courte le roi persan Cambyse, on le forva de boire du sang de tautreau ce qui cansa sa mort subitement, après un règne de six mois sur l'Égypte.

# CHAPITRE XVI.

#### VINGT-SEPTIÈME DYNASTIE.

Cambyse (527-521 av. J. Chr.) Rå-mesout Kämbatt (835).

Cest ainsi que "le roi des rois" Cambyse (Kâmbatt ou Kânbouzâ en égyptien) conquit l'Égypte. Avant de nous occuper de son histoire, tant qu'elle est en rapport avec l'histoire d'Égypte, il nous paratt nécessiar d'exposer au lecteur les raisons qui nous ont forcés de placer la conquête d'Égypte l' l'an 527 avant J. Chr. au lieu de 525, date adoptée généralement dans les ouvrages historiques.

soustraction faite, les chiffres: . . . . . 3 , 7 , 2 ,

répondent à l'espace du temps que Cambyse régna

jusqu'à sa mort. Ajoutez-y le temps de . . . . 4 , 4 , 28 ,

qui s'est écoulé de l'avénement de Cambyse au trône

jusqu'à la naissance de l'Apis, le total de . . . . 8 ans " mois " jour exprime exactement le temps du règne de Cambyse.

C'est cat Apis qui fut blessé à la cuisse par Cambyse. Son devancier est mentionné sur une stèle funéraire du Sérapéum. On y voit, à la partie supérireure, le roi Cambyse agenouillé adorant le taureau Apis. L'inscription malbeureusement très-fruste au bas, commence par la date: L'an 4(+x²), au mois d'Epiphi, sous le règne de Cambyse, vivant à toujours, fut remorqué se dieu [pour se réunir dans l'Amenti] avec son siège que le roi lui avait fait . . . . . . . . . Quoiqu'on dise du chiffre un peu altéré sur la pierre, dont le groupe pour l'an est accompagné et qu'on a voulu lire 6, ce qui serait en pleine contradiction avec les indications de la stèle précédante, il ne peut être que quatre, ainsi que nous l'avons la sur la stèle peudant notre séjour en Égypte. Abstraction faite des soixante-dix jours de deuil, cet Apis dut être mort au mois«de Pharmouthi ou de Paoni, la quatrième année du règne de Cambyse, et l'expédition du roi persau contre les Éthiopiens aurait eu lieu entre ce temps et le 28 Tybi de la cinquième année de Cambyse ou pendant l'hiver de 526/525 avant J. Chr. De son entrée en Égypte jusque-là, il v ent au moins un an d'écoulé; de sorte que nous fixerons la conquête de l'Égypte à l'hiver de l'an 527/526 avant J. Chr. ee qui répond à la troisième année du règne de Cambyse sur la Perse. Dans la liste de Manéthon le passage très-corrompu par les copistes, qui se rapporte au règne de Cambyse, doit donc être expliqué de la manière suivante: Aaußvorg ères y' (au lieu de e') reg éaurou Baorleiag Περσών εβασέλευσεν Αγύπτου έτη ε', c'est-à-dire "Cambyse (conquit l'Égypte) l'an 3 de son règne sur les Perses, régna sur l'Égypte 6 ans,"

Après cette vérification dûc aux indications monumentales, et qui nous a paru nécessaire pour l'intelligence de la chronologie de cette époque, nous revenons à l'histoire de Cambyse.

Après la prise de Memphis, le roi des Perses se rendit à Sais ancienne résidence de la dynastie précédente, pour tirer la monie d'Amasis de sa tombe royale et pour la détraire par le feu après l'avoir déshonorée de toute manière. Lorsqu'il eut satisfait par cette action peu digne d'un roi aux sentiments des haine contre le cadavre du freu enneui, ayant donné aussi l'ordre de marteler les cartouches royaux sur les monuments d'Amasis, il se fit initier aux grands mystères de la déesse Nit de Sais. Une inscription égyptienne gravée sur la statue d'un Egyptien nommé Ouzâ-hor-pervès, haut fonctionnaire sous les rois Amasis, Pasumétichus III, Cambyse et Darius !", nous en donne les notices très-eurieuses dont la science doit la connaissance entière aux tra-vaux du savant académicien M', de Rougé. Nous nous bornons à appeler l'attention du lecteur sur les points les plus intéressants et les plus importants de ce document autheutioue.

Notre Égyptien mystagogue, fils de Pefànit prêtre de Nit à Saïs, raconte ce qui suit:

"Lorsque le grand prince, le chef du monde, Camhyse, fit son expédition "vers l'Égypte, les peuples de toute la terre étaient avec lui. Il devint régent "de ce pays entier et il les y fit asseoir. Il était le grand régent d'Égypte et le "grand prince du monde entier. Et Sa Sainteté me conféra la dignité de "chef de ...?.., en ordonnant que je fusse partout où il serait ayant le rang "de conseiller et de chef du palais. On lui donna un titre (égyptien) en le "nommant: Roi de la basse et de la hante Égypte Rå-mesou i et ou lui fit "connaître la graudieur de Saîts qui est siège de la déesse Nit, la grande "mère du soleil permier né, (tinesti se siège se in eigendres in née etc."

Deux choses principales ressortent de ce récit. D'abord la comasissance exacte du non officiel attribué par les Égyptiens au roi Cambyse comme pharaon, et pais son initiation dans les mystères de la déesse Nit. Le roi persan fut donc traité avec les mêmes égards que les Égypticus devaient à leurs pharaons indigènes. Lui même ne négliges rien de son côté de ce qui pit avez hi tui gagore la sympathie du peuple égyptien. Se voici une preuve bien décisive qui nous montre le roi Cambyse, au commencement de son gouvernement sur l'Égypte, respecter les dieux, leurs sanctuaires et les mocurs et les habitudes des Égyptiens.

Dans une autre partie des inscriptions de la dite statue, l'auteur du monument continue:

"Ouzâ-hor-peurès fils de Temiritis, il dit: J'ai porté plainte auprès "de la Sainteté du roi Cambyse à cause des peuples qui étaient assis dans "le temple de la déesse Nit, pour qu'ils en fussent chassés, en sorte que le "temple de Nit se trouvât dans toutes ses puretés comme il était auparavant. "Alors Sa Sainteté ordonna de chasser tous les peuples qui étaient assis dans "le temple de Nit et de détruire toutes leurs maisons et tous leurs . . ? , . dans "ce temple; et qu'ils eulevassent . . . . . à la porte de l'enceinte de ce temple. "Sa Sainteté ordonna [de plus] de purifier le temple de Nit et de lui restituer \_toute sa population [suivent quelques groupes détruits exprimant les ordres "de prêtres rétablis dans leurs places]. Et Sa Sainteté ordonna la restitution "des offrandes sacrées faites à Nit, la grande mère divine des dieux grands "qui résident à Sats, comme c'était auparavant. Sa Sainteté ordonna [de cé-"lébrer] toutes leurs panégyries et toutes leurs fêtes, comme cela fut fait aupa-"ravant, Sa Sainteté fit cela parce qu'il m'avait donné la charge de lui faire "connaître la grandeur de Saïs, qui est la ville de toutes les divinités qui y "sont établis sur leurs siéges jusqu'à l'éternité."

Voilà donc décrit bonnement et nettement le soin que Cambyse, après son initiation dans les mystères de Nit, prit pour le temple et le culte de la décesse. Ce respect pour les divinités égyptiennes de la part de Cambyse prouvé du reste, puis qu'il fit consulter l'oracle de la déesse égyptienne Bouto. Les peuples chassés du temple ne seront pas autres que les troupes étrangères qui allant à Saïs, campaient au temple.

Selon d'autres légendes de la même inscription, Cambyse visita le temple de Nit et le sanctuaire très-saint du dien Osiris, le seigneur de l'éternité. Ecoutons ce que Ouzâĥorpenrès nons en raconte:

"Lorsque le roi de la haute et de la basse Egytte fut arrivé à Sats, il centra lui-mêne dans le temple de Nit. Il visits Ille de Sa-Sainété la "déesse, la plus grande de toute sorte de bonnes choses de Nit, la grande "mêre divine et des dieux grands qui résident à Sats, comme l'avait fait tout roi bieriafatur. Sa Sainété di cela sur la connaissance que Sa Sainété avait prise de la grandeur de Sa Sainteté la déesse, qui est la mère du soleil lui-même."

"Sa Sainteté fit toutes les cérémonies dans le temple de Nit. Il établit le "don d'une libation offerte au seigneur de l'éternité, dans la chambre intérieure "du temple de Nit, comme l'avaient fait tous les bons rois auparavant."

"Sa Sainteté fit cela sur la connaissance que Sa Sainteté avait prise de "toutes les cérémonies exécutées dans ce temple par tous les rois à la grandeur "de ce temple, qui est le siége de tous les dieux jusqu'à toujours."

Après sa descente à Sats Cambyse fit des préparatifs nécessaires pour trois expéditions militaires dirigées, la première contre les Carthaginois, l'autre contre les habitants de l'Ammonium, la troisième contre les Éthiopiens.

La première expédition échoua par la résistence de ses alliés les Phéniciens, qui ne voulurent pas faire la guerre à leurs propres frères. Comme dans ce temps-là les Phéniciens possédaient la suprématie maritime, le roi persan fut obligé de renoncer à son plan. Alors il se dirigea contre les Éthiopiens après avoir envoyé des espions au roi d'Éthiopie, qui ne voulait pas se soumettre à la domination des Perses et qui avait fait faire à Cambyse une réponse assez moqueuse. Laissant les troupes greeques qui l'accompagnaient, en Égypte, le roi plein de fureur contre les Éthiopiens, se mit en marche avec toute son armée, sans avoir pris les soins pour les provisions nécessaires dans ces parties stériles qu'il allait visiter. Arrivé à Thèbes Cambyse sépara du gros de son armée 50,000 hommes, en leur donnant l'ordre de soumettre les Ammoniens et de détruire l'oracle d'Ammon. Ces troupes, conduites par des guides indigènes, arrivèrent par le désert à une ville appelée Oasis, à sept journées ouest de Thèbes. Après avoir franchi cette station, elles furent englouties, au milien de leur marche d'Oasis à l'Ammonium, par les sables du désert et personne ne revint en Égypte.

Cambyse n'ent pas un meilleur succès dans l'expédition qu'il commandait uiu-même. Ayant fait le cinquième du chemin, l'armée, par le manque de provision qui les força dans le désert de se manger les uns les autres, fut obligée de retourner. Il n'avait soumis que les Éthiopiens qui habitaient le pays au sud de la frontière égyptienne, les engageant à lui donner par an des cadeaux au lieu de triber.

Cambyse revint donc par Thèbes où il se plut à détruire les plus beaux monuments, à Memphis. En entrant dans cette capitale d'où il renvoya les troupes grecques dans leur patrie, sa fureur fut portée au comble par les fêtes joyeuses que les prêtres et le peuple égyptiens, vêtus en habits de fête, célébraient, suivant leur habitudes, en l'honneur de la naissance d'un nouvel Apis. C'était celui qui naquit le 28 Tybi de la cinquième année du règne de Cambyse ou le premier Juin de l'an 525 avant notre ère. S'imaginant que les Égyptiens eélébraient une fête à cause de sa retraite d'Éthiopie ct de ses grandes pertes dans le désert, il fit tuer les magistrats de Memphis qui lui expliquèrent la vraie cause de la fête. Lorsque les prêtres d'Apis furent appelés pour rendre compte de la grande fête en Égypte, ils donnèrent la même raison que les magistrats massacrés lui avaient indiquée. Sur l'ordre de Cambyse ils furent forcés de lui amener le taureau. A sa vue le roi tira son poignard, blessa l'animal à la cuisse, en se moquant de la bêtise des prêtres auxquels on appliqua la bastonnade. Les mêmes personnes qui exécutèrent cet arrêt, furent chargées de tuer quiconque du peuple serait rencontré célébrant la fête.

Au dire des Égyptiens Cambyse fut saisi depuis ce temps-là do la frécise. Dans ses délires, il donna l'ordre à un Perse de tuer son frère Smerdis. De ses deux propres socurs qu'il avait épousées, il tua la cadette de sa main et il se livra à de pareils actes de cruanté envers les Perses et leurs alliés sans acume bonne. A Memphis il on il résidait perpétuellement, il s'asmusit à ouvrir les tombeaux et à visiter les momies des aneiens Égyptiens. C'est done lui l'anteur des premières fouilles exécutées dans la nécropole de Memphis. A Memphis il entre dans le sanctaire du dieu Phab oil se moqua de l'image du dieu et fit mettre le feu aux statues des Cabires, enfants de Ptah. Ce tu to temps bien malheureux pour l'Égypte entière. Le caractère de Cambyse paraissait changé tout-à-fait et ce roi, qui su commencement de son règne vénérait les dieux égyptiens, outrageait les choses les plus saintes et les plus sacrées des Egyptiens.

Le texte de l'inscription gravée sur la statue du susdit Ouzâhorpenrès,

fait mention de ce temps malheureux, cependant l'auteur s'est bien gardé de citer le nom de Cambyse. Nous savons qu'il était attaché à la personne du roi persan.

"Le culte divin, dit-il, de Nit, la grande mère divine fut rétabli [de ma part] sur l'ordur de Sa Sainteté, dans toute as pléditude, à toojuras. Je fin "exécuter des monuments en toute sorte de bonnes choses en l'honneur de Nit, "mattresse de Sats, comme le fait un bon serviteur à son mattre. Moi qui fins "un bon bourgoois de ma ville, j'is sauvé as population dans la très-grande "calamité qui ent lieu dans e ce pays entier. Jamais pareille calamité n'eut lieu dans e pays."

Dans un autre pasaage le même auteur s'explique ainsi: "Moi qui ai estimé mon père, vénéré ma mère et aimé ses frères, Jai rétabli à eux la dignité des prêtres et Jai donné à eux un domaine splendide sur l'ordre du "roi, dans toute son étendine, à toujours. Jai fait vivre tous leurs enfants, pulture oi il n'y avait pas de sépulture. Jai fait vivre tous leurs enfants, Jai établi toutes leurs maisons et Jai fait pour eux toutes les actions vertuenses, comme un père le fait à son fils, lorsque la calamité eut lieu dans "le pays entier."

Deux Mages frères, de la cour du roi persan, qui conspirèrent contre Cammient fin à la barbarie du roi des rois et délivérent ainsi l'Égypte des temps malheureux. L'un deux, Patizeithès, qui sidministruit la maison du roi en Perse, fit proclamer son frère Smerdis roi des Perses, en le faisant passer pour soureis fish de Oyrou qui fut tel pac Cambyse, et sue lequeil ai avai de la ressemblance. Le béraut qui fit envoyé par les Mages proclamer cetto nouvelle à l'armée persance en Égypte, rencontra Cambyse en Syrie, près de la ville Agbatana. La tromperie fuit binishot découverte et lorsque Cambyse allair monter sur son cheval pour se rendre à Susa attaquer les Mages, il se blessa à la cuisse avec son poignard. Il mourut en se repantant de ses cruautés et en demandant aux Perses d'arracher aux Mages les rènes du gouvernement. La durée de son règne fut de sept ans et cinq mois. Les sept mois qui manquent à sa huitième année, sont remplis par la donitation des Mages.

L'Égypte monumentale ne doit à Cambyse que des outrages et des destructions, résultats de ses fureurs à la deuxième époque de son séjour en Égypte, après l'expédition d'Éthiopie. Aussi les monuments ne nous montrentils pas de grands souvenirs de Cambyse.

Cambyse avait institué comme gouverneur d'Égypte un certain Aryandès

qui plus tard, sous Darins I", fut tué à eause d'une rivalité d'affaires d'argent avec le roi des Perses. Nous reviendrons sur son histoire plus bas.

Une inscription gravée sur les rochers de la vallée de Hamamat et datant de l'an 6 de Cambyre, de l'an 36 de Darius l' et de l'an 12 de Xerxès, nous fait connaître un certain Atio ub i originaire de Perse, fonctionnaire sous Cambyse et sous ses deux successeurs. Par d'autres inscriptions trouvées au même endroit, on nous apprend que notre personage Atiouhi, surnommé serces Peres "eunuque de Perse", était fils d'Artâmes et de la dame Qânzâu et qu'il était investé en Égypte de la fonction de gouverneur de Coptos. Aprella, son frère Atiourtás" ent a même dignité sous le roi Artaxersès l'".

### Darius I<sup>er</sup> (521 — 486 av. J. Chr.) Rå-amen-merj Ntarious (336).

Du nombre des sept nobles Perses qui avaient conspiré coutre les Mages, Darins fils d'Hystaspes, Achéménide, ancien garde du corps de Cambyse à Memphis, sortit comme roi de l'empire persan. Son nom de famille Darins, en persan Darayavus, fut transcrit par les Égyptiens tantôt Darious ou Tarous tantôt Ntrions ou Ntarus. Les inscriptions de Persépolis lui font dire: "Par la grâce d'Ormuzd, les contrées que j'ai somnises avec l'assistance "des Perses, qui m'ont redouté, qui m'ont payé un tribut sont: la Susiane, la "Médie, la Babylonie, l'Arabie, l'Assyrie, l'Égypte, l'Arménie, la Cappadoee, "Sparte, la Grèce, la continentale et la maritime, et les contrées qui sont vers "l'Orient, la Sagartie, la Parthie, la Drangiane, l'Arie, la Baetriane, la Sog-"diane, le Khowarizm, la Satagetie, l'Arachosie, l'Indus, le Gandhara, la Sey-"thie, la Médie." - L'Égypte, appelée en persan Mudraya, resta done une satrapie persane tributaire su grand roi de l'empire des Perses. La satrapie d'Égypte se composait de l'Égypte, de la Libye égyptienne et de Cyrène et Barca. Le tribut annuel de cette satrapie consistait en sept cents talents d'argeut (plus de trois million trois cent milles francs). En outre les revenus de la pêche dans le lac de Moeris appartenaient à Darius et les Égyptiens devaient fournir vers 120,000 mesures de froment aux Perses et à leurs soldiers qui stationnaient dans le "bourg blanc", la eitadelle de Memphis.

L'inscription de la statue d'Ouzâhorpenrès nous fournit quelques renseignements sur le gouvernement de Darius I\* sur l'Égypte. Ouzâhorpen-

<sup>&#</sup>x27;) Ces noms persans se retrouvent pour la plupart chez les auteurs classiques surtout celui d'Artâmes.

rès, qui avait suivi Cambyse en Syrie, et qui, après la mort de ce dernier, servit le roi Darius I", y raconte ce qui suit:

"Sa Sainteté le roi de la haute et de la basse Égypte Darius, vivant à "toujours, m'ordonna d'aller en Égypte tandis que Sa Sainteté restait au pays "d' À râm (Elam, Elymaïs), lorsqu'il devint le graud souverain du monde en-"tier et le grand roi d'Égypte, pour rétablir le collège (?) des hiérogrammates "après qu'il fut tombé en décadence. Je pris la charge du pays et du peuple, "de province en province, rétablissant l'ordre en Égypte d'après l'ordre de Sa "Sainteté, Agissant conformément aux ordres du roi, je fis un recensement "du tout. Toute la population était auprès de moi, et personne ne dit du mal "de moi, parce que je rendis ce qu'exigeaient les droits de chacun . . . . . . . "pour toutes leurs constructions. Et le roi ordonna qu'on leur donnât toutes "sortes de choses utiles ponr...., afin qu'ils fissent toutes leurs construe-"tions. Je les ai pourvus de tous leurs priviléges et de tous leurs droits qui "étaient enregistrés (dans les titres) comme ils étaient auparavant. Sa Sainteté "a fait cela parce qu'il avait pris connaissance de la splendeur de ce travail pour faire revivre tous les . . . . . pour rétablir le nom de tous les dieux. "leurs temples, leurs offrandes et la célébration de leurs panégyries à toujours."

Notre Égyptien fut done chargé de l'administration du pays et c'est à lui probablement que Darius doit la réputation d'une bonne administration en Égypte.

Les monuments égyptiens nous donnent la preuve que les anciens fonctionnaires du temps d'Amasis furent rétablis dans leurs postes. Je rappelle l'architecte Rachnoumhet servant le roi Amasis et cité l'an 44 de ce roi sur les rochers de Hamamat. N'étant pas mentionné sous Cambyse, les inscriptions de la dite vallée le font connaître comme architecte de Darius dont elles rapportent les années 26, 27, 28, 30 de son règne. Ce sera sans doute le même architecte qui, en chef, construisit sur l'ordre de Darius le temple d'Ammon situé dans le grand Oasis de Khargeh à un endroit appelé dans les inscriptions hiéroglyphiques Håbou (Hibé). Darius estimait donc et vénérait les divinités égyptiennes. Les stèles d'Apis du Sérapéum en fournissent de nouvelles prenves. Les funérailles d'un Apis mort au commencement de son règne, furent célébrées l'an 4 de son règne. Probablement que c'est l'Apis dont nous parle Polyène dans ses "Stratagèmes." Les Égyptiens, las des cruautés de leur Satrape persan Aryandès on Oryandros, firent une révolte et abandonnèrent la domination persane. Sur ces nouvelles Darius I", traversant le désert de l'Arabie, arriva à Memphis où il regagna les sympathies des Égyptiens par la récompense de cent talents promis à celui qui lui amènerait un nouvel Apis. Les Égyptieus qui se plaingnaient de la mort de leur Apis, furent tellement réjouis de cette action de Darins l', qu'ils rentrèrent volontairement sons la domination persane. Comme l'Apis mourut, suivant les selkes da Sérapoum, fura 4, le 3 du mois de Pachoss de Darius, ses funferiilles ayant eu lieu le 13 d'Epiphi, 70 jours plus tard, il en résulte que Darius l' arriva en Égypte vers la fin de la quatrième anuée de son règne, ou dans l'hiver de l'an 317 avant notre via

La manifestation d'un autre Apis est rapportée à la date: "l'an 31 sons "A Saintée du ori seigneur des deux mondes Darins vivant à toujours" le texte continue: "lorsque l'Apis vivant se manifesta au bourg blanc (Mem-"phis), on ouvrit es osuferraiu et sa masion de million d'amnées fat bâtée ....." Il y out donc trois Apis sons le règne Darins: le premier mort l'avont or règne, son successeur né après cette date et mort avant le troisième qui parut aux Égrytieur l'an 31.

Parmi les constructions que le roi persau fit exécuter en Égypte, la perfection du caud de Néchau II (vor, plus haut pag. 252) occup la première place. En profitant de l'ancien canal, fontlé par le première Séthos et élargi par Néchau II, qui traversait le Onadi Tumillà de nos jours et aboutissait à la vicinité des laes ambers; il fit creuse de ce point un long fossé, dans la direction du nord au sul, qui mit en conjonction l'eau du Nil avec la mer Éryptirée. Les débris d'une state ainsi que des uncreaux de granit rose couveré d'inscriptious cunéliformes, qui ont été trouvés dans un endroit au nord de Suiex, dans la visinité de l'aucien canal, portent les titres et le nom de Darius en langue persane. Ils servent donc de preuve que Darius avait en effet donné l'ordre de creuser le canal qui aboutissait à la mer Éryphrés des anciens, ou la mer rouge, comme elle est appélée de nos jours.

Le pays d'Egypte fut gouverné d'abord par le satrape Aryandès qui pluc atés sibit la mort par l'ordre de Darius l'". Pendant son administration la reine Phérétima, dont le fils Arcesilaus, qui avait reudu tributaire son pays Cyrène à Cambyae, venait d'être tué, par suite de son despotisme, par les habitants de Barca, colonig reçeque près de Cyrène, arvira en Egypte implorer le secours d'Aryandès contre les meurtriers de son fils. Le gouverneur ne tarda pas d'envoyer des troupes continentales et maritimes, celles-ci commandées par Badrès, celles-li par Amasis. On prit la ville de Barca, et tun les assassins d'Arcesilaus. En retournant en Egypte l'armée persane fut surprise par les Libyens qu'il tui camèrent maintes portes. Les capités de Barca furnt rendus

à Darius I", qui les transporta en Bactriane où ils fondèrent la ville de Barca.

Pendant son règne Darius fut occupé d'expéditions militaires pour exècuter ses plans de comprètes. La glorieme bataille de Marathon (l'an 490 av. J. Chr.) oil se Athénieus, sous le commundement de Militade, remportèrent la victoire sur les masses des Perses et leurs alliés, mit fin à ses triomples et l'Europe fut délirée de la domination assistique.

Pendant que Darius I<sup>er</sup> faisait les plus grands préparatifs pour nue nouvelle expéditiou contre la Grèce, la quatrième année après la bataille de Marathon, les Égyptiens se soulevèrent pour seconer le joug persan.

Mais Darius sur le point de partir avec son armée contre Athènes et Memphis, l'an deux de la révolte égyptienne, mourut laissant à son fils Xerxès la tàche de punir les deux peuples.

#### Xerxès I" (486-465 av, J. Chr.).

Les inscriptions hiéroglyphiques appellent ce roi Clicé iré (337). L'an 485 avant notre ère il porta la guerre en Égypte. Après avoir supprimé la révolte, le pays fut soumis à une domination plus sévère que sous le temps de Darius. Achémenés, frère de Xerxès l<sup>ar</sup>, fut nommé gouverneur d'Égypte et après avoir arrangé les affaires égyptiennes, Xerxès prépara son expédition contre la Grèce.

Quatre aus, après la couquête d'Égypte, furent uécessaires pour terminer les préparaifis de cette guerre. Enfin, l'au 480, Xerxès alla attaquer la Grèce par terre et par mer, avec une armée immense composée des Perses et des contingents des pemples soumis. Pour la flotte persaue, los Égyptiens avaient di fournir deux cents vaisseaux armés de troupes égyptiennes appelées Hermotybiens et Calairiens. Dans la bataille d'Artemisium ces vaisseaux se distinguèrent très-visiblement de tons les autres. Ils firent non seulement des exploits glorienx, mais aussi ils prirent einq vaisseaux grees avec tont leur équipage.

La Grèce triompha de l'Asie. Vers la fiu de l'au 479, les armées persanes défaites et déroutées quitrèrent l'Europe pour n'y plus revenir. La fierté de Fempire persan avait éprouvé le plus fort choe, la grandeur d'Athènes sortit glorieusement de la guerre.

Les Égyptiens puisèrent, dans la défaite des Perses, de nouvelles espérances pour l'affranchissement de leur patrie. Cependant les mesures trèssévères que le nouveau gonverneur avait prises, ne permirent pas aux Égyp-

tiens de se soulever pour se débarasser de la domination persane. Après la mort de Xerxès l'", qui fut assassiné par Artabane, son fils

Artaxerxès (465 — 424 av. J. Chr.)

que les inscriptions égyptiennes nomment Artâcheëses (338), le suivit au trône persan. Les habitants de l'Égypte, ayant appris la mort de Xerxès et se fiant sur les troubles et le désordre éclatés en Perse, fireut mu levée de loueliers coutre les Perses afin de secouer le joug des Asiafiques. A près avoir ramassé des forces assez considérables, ils clussérent du pays les rreveuers de tailles et déclarèrent roi un Libyen nommé Inarus, qui partant de la ville Maréa fit une incursion en Égypte. Ce prince, qui gouverna sur les Libyens, était file de Psammétichus. Ce nom de son père parait donc justifier la supposition émise plus haut, que la dynastie des Psammétichus était originaire de Libye.

Le nouveau souverain envoya alors des messagers aux Athénieus pour leur proposer une alliance contre le roi des Peress, leur promettant en retour toute sorte de reconnaissance. Les Athénieus qui erurent devoir saisir
Foccasion favorable de diminuer les forces persanes, avaient pris la résolition d'envoyer aux Égyptieus une fiotte composée de trois cents trivinees. Sur
eess entrefaits le roi Artaxerxès avait ramassé une grande armée des satrapies
ées no empire, et muni d'un granda appaceil de guerre, il vint attaquer l'Égyptie
par terre et par mer. La force persane fut commandée par Achémenès, fils
de Darius et oncle paternel d'Artaxerxès qui frauchit la frontière égyptienue
avec son armée composée de plus de 300,0000 evaitiers et faintssiavace son armée composée de plus de 300,0000 evaitiers et faintssia-

Arrivée en Égypte, Farmée des Pernes campa dans le voisinage du Nil. Cependant la folte greeque, apant un nombre de deux cents vaissenax, entre dans
les embouchures navigables du Nil et se joignit aux forces égyptiennes formées
d'indigènes et d'Africains. Une bataille sanglante s'engagea alors entre les deux
armées persane et égyptienne. Pendant quebques moments, les Perses, supérieurs en nombre, eurent l'avantage, mais bientôt après, les Atheniens, déployant
totte leur valeur, parviurent à faire tourner le dos aux rangs ennemis. La bataille eut lieu près de la ville de l'aprémis. Achémènes fat tné et le reste de
l'armée persane s'enfuit à Memphis dont la citadelle appelée, le mur blane-l'eur
occupé les deux tiers de la capitale. Cependant les Perses et les Mècles ainsi
que les Égyptieus qui étaieut restés fidèles au roi persans, se défendirent avec
une telle bravoure que les Athéniens achigèrent presque une année devant la
citadelle, saus avoir obtenu le moindre succès. En attendant Artaxerxès pro-

une incursion sur le territoire des Athéniuss, au but de rappeler l'armée athéieune de Memphis dans leur patrie, il donna l'ordre de ramasser une grande armée et mit à la tête les deux généraux persaus Artabaze et Mégabyze. De nombremes troupes à pied et à cleval quittent la Perse, s'approchent de la Plénicie, et plus de 300,000 Perses stationneut en ce pays et dans les terres avoisinées. Les habitants de ces contrées maritimes, dont la grande réputation comme bons marins date des temps les plus reculés, sont forrés de bâtir 300 trirbues et de les équiper complétement. Lorsque tous les préparatifs pour l'expédition coutre l'Égypte furent finis, l'armée persaue traversa la Syrie et la Phénicie, côtoyée le long du rivage par la flotte qui entra dans les embonchures da Nil.

L'arrivée de la force persane devant Memphis répand l'épouvante parmi les assiègeants qui passent à l'était d'assièget. Le siège du Mur blane ayant été levé de cette manière, la flotte des Athénieus, qui stationnait à l'île de Prosopitis, est bloquée par les Persans pendant dix-huit mois. Enfin les camenis après avoir détourne l'end ud XII par des saignées, perviroret à mettre la flotte athénieume à sec. Après ce succès, les Égyptieus reutrent sous la domination persane. Les Gress réduits à l'extrêmité brèllet leurs vaissaux et se rendent aux Perses, qui de leur côté eraignant la vaillance des Athénieus leur permirent la libre sortie. Ayant perdu le plus grand nombre dans les combats, ils quittérent l'Égypte prenant leur route par l'Afrique et s'embarquant à Cyrène pour leur patrie. Le roi lityen l'anrus qui s'était révolté contre les Perses, fut ataché à la croix, tandis que le roi égyptien Amyrtée se retira dans les parages du Delta, innecessibles à des armées et défendus par les habitants les plus courageux et les plus gourriers de l'Égypte entière.

Sur ces entrefaits une flotte athénienne, composée de trente trirèmes, qui avait rien appris des nouvelles tristes, quant an sort de leur compationes, s'approcha de l'embouchure mendésienne du Nil et mouilla à l'endroit appelé la Corne mendésienne. La flotte phénicienne qui faisait partie de la force maritime des Perses, la surpriet et mina la phyart des vaisseaux grees.

Artaxerxès après six aus de révoltes ayant rétabil fordre en Égypte, suivil a contune de sois persana qui était d'investie les fils de sois vaincus des royanmes de leurs pères. C'est ainsi que Thannyras reçut le royanme de son père lnarus, la Libye, taudis qu'en Égypte Pausiris, fils d'Amyrée, fai introduit comme roi vassal du maître persan. Amyrée le père n'avait pas essé de faire la guerre au roi persan, unême après l'exstinction de la révolte. C'est îni à qui Cimon avait envoyé soixante navires athéniens à l'appui de ses entréprises contre Artaxerxès. Après la mort d'Ansyrtée, sous le règne de Pausiris, les Égyptiens se tinrent tranquilles de sorte que l'historien Hérodote vers 450 avant J. Chr., pouvait voyager facilement en Égypte, dont les places les plus importantes étaient gardées par des postes persans.

Après la mort d'Artaxerxès son fils Xerxès II, lui succèda. Après avoir régné quelques mois, il fut assassiné l'an 424 par son frère Sogdianus, qui ne survéeut pas lougtemps au meurtre. Il fut ute par Darius II qui se fit déclarer alors roi des Perses, et régna dix-neuf ans, de l'an 424 jusqu'à 405 avant notre ère. Les troubles intérieurs qui éclaterent peudant ce temps en Perse, permirent aux Égyptiens de secouer le joug persan de sorte que l'Égypte fut gouvernée, quoique pour la dernière fois, par des rois indigènes.

### CHAPITRE XVII.

## DERNIERS PHARAONS INDIGÈNES. [DVN XXVIII, XXIX, XXX.]

L'abseuce de chaque trace monumentale peudant l'époque qui embrasse les mons des révoltes en Égypte, explique plus visiblement que toute tradition et tout autre fait baine des Egypteines contre leurs maîtres étragers. Magré la dynastie persane recomme comme la suprême autorité en ce pays, les labitants nénumoins regardaient les descendants de l'ammétichus le fondateur de la vingt-sixième dynastie satte comme leurs rois légitimes qui, de leur côté, ne négligeaient auxune occasion de se mettre à la tête de leur nation se révoltant contre le long ressan.

C'est ainsi que l'histoire nous montre un de ces rois appelé par les Grescomme son ancêtre Amyrtée, ou selon les inscriptions hiéroglyphiques Amenred (340), qui après les efforts imitiles de ses devanciers Pausiris et Amyrtée l'' de secouer le joug persan, rénsait à délivrer sa patrie et à chasser les satrapes et les employés persans d'Égypte. A peine le pays fut-il gouverné par des rois descendants des anciennes familles pharaoniques, que les monuments recommencent à parler, pour vanter la puissance et la gloire de leurs auteurs.

Sous le règne de cet Amyrtée II, en 400 avant notre ère, il arriva que Tamus gouverneu persan de l'Ionie se réfigis avec es fiotte et see enfants (excepté un fils appelé Gaos) en Égypte. A cause de l'amitié qu'il ent pour le prince Cyrus, frère et ennemi du roi persan Artaxercès II Mémon, il avait des raisons pour craindre l'excéution des ordres donnés par le roi à son général Tissapherne et voyant la punition de tous ceux qui avaient manifesté des sympathies pour Cyrus. Originaire de Memphis, Tamus pouvait espérer très -naturellement de trouver un asyle en Égypte qui venait de se débarrasser du Perse. Amyrée II (appelé, erronément saus donte, Pasammétichus par Diodory au lieu de recevoir le compartice réfigiée et de lui rendre des services d'amitié, s'empara non seulement de sa flotte et de ses richesses aussi bien que de sa personne, mais il le tua encore, pour être assuré de sa proie,

Avec Amyrtée la dynastie saîte s'éteint et des rois originaires de la ville de Mendès, dans la basse Égypte, s'étèvent au trône. Sans doute que ee chaugement fut provoqué par quelque événement politique dont nous ignorons les détails.

Le premier roi de la nouvelle dynastie, le Néphérée ou Néphéritès des auteurs grees, est appelé sur les monuments contemporains:

### Rå-bå-n-netron-mer Nåif-ååon-red (341).

Des monuments portant les cartonches de ce roi n's et rouvent que rarement en Égypte et ne paraissent qu'en petite dimension. Les stéles du Séraspéum mentionnent plusieurs exemples de ses noms. Lorsque des députés de la part des Lacédémoniens, la quarième année de son règne, arrivèrent près de Néphérités pour demander son alliance et des secours, il leur cuvoya l'appareil nécessaire pour équiper cent vaisseaux, et une grande quantité de blé.

Sous le règne de son successeur

Rå-måå.t-chnoum sotp-n-Chnoum Hågår (342) (on Håkår)

La politique égyptienne fut dirigée constamment contre la Perse. Lorsque Artaxerxès II eut déclaré la guerre à Évagoras, roi de Cypre, qui vétair emparé à peu près de Îlle entières, les Égyptiens avec le roi desquels, Achoris, le prince Évagoras avait contracte une alliance, lui envoyèrent du blé, de l'arguent éte. et firen parir pour Cypre une flotte de inquante trivènes. Malhenreusement le dieu Mars ne seconda pas les armes d'Évagoras. Dans la bataille navale de Ctium, Évagoras et ses alliés furent batus par l'amiral persau Gaos et le roi de Cypre s'enfait en Égypte. Achoris qui devait être en mavaisse intelligence avec le roi persan et sans doute excité par le roi Évagoras, rassemblait une grande armée, composée en grande partie de mercenaires grees attries par de bons engagements pres d'Achoris.

La tradition des auteurs grees ne laisse pas recounaitre si c'est à Achoris on à Nectanebès, son troisième successeur, que les préparatifs pour la guerre furent terminés. Il fant savoir qu'après le court règne des deux successeurs d'Achoris: Psammouthis et Néphérités II (380—378 av. J. Chr.), le roi

## Nectanébès I<sup>er</sup> (378-360 av. J. Chr.)

Rå-snegem-het-sotp-n-Anhor Necht-hor-heb-Anhor-mer-såeset (343)

originaire de Sebennys, fonda une nouvelle dynastie, la trentième, sumonmée schennytique. Il paraît que sous lui une certaine prosperité réguait dans l'empire d'Egypte; elle se manifeste le plus visiblement par le nombre des monuments et par la netteté du style, qui parfois atteint la beauté des modèles saîtes de la vingt-sixième dynastie.

Après avoir concentré toutes les troupes, le roi égyptien en donna le commandement au géréral Chabrias d'Athènes. Su la plainte de Pharnabaze, général de l'armée persane, qui avait envoyé des députés à Athènes, Chabrias fut rappelé d'Égypte tandis qu'en revanche les Athènieus devaient envoyer aux Persse leur général phistreau.

Ayant periparé, pendant un capace de plusieurs années, tout ce qu'il faliair pour la grande expédition coutre l'Egypte, le roi Artaxerxès fit partir toute la force. L'urmée composée de 20,000 barbares commandée par Pharnabaze, de 20,000 mercenaires grees sous les ordres d'Iphierate et de 500 vaisseaux fit halte à la viil é Adoco. Au commencement de l'été (Ölymp, 101, 8) exte masses s'avança vers l'Égypte. Pour empéher l'entrée des ememis dans le Delta, Nectandèle avait fortifié les sey monochures du Kli, aurtout celle qui abouit à la mer près de la forteresse de l'étine. Il y avait là deux grandes tours sur les deux rivages de la branche pélusique communiquant par un pont qui décidait l'entrée aux vaisseaux persans. La frontière continentale vers la Syrie fut également fortifiée par des remparts et des canaux, de façon que l'armée hostile ptrouva toutes sortes de difficultés de terrain.

Lorsque Pharnabaze, le général persan, se fut convaincu que l'entrée de la flotte dans la branche pélnsiaque offrait trop d'obstacle, il simula une retraite vers la haute mer. En attendant, la flotte se dirigea vers l'embouchure mendésieune où 3,000 hommes debarquèrent sur le rivage. Cette troupe, sous le commandement d'Iphicrate, attaqua la petite forteresse dievés sur ce point, et bientôt un combat sanglant éengages entre les Grecs et les Égyptiens, qui, en même nombre, accoururent à pied et à cheval. Les Égyptiens purent par évister à la force des emenuis qui allait en augmentant par ceux qui débarquaient incessamment. La plupart des Égyptiens furent tués, le reste se réfugia daus la forteresse qui, assiégée, ne put pas non plus soutenir l'attaque des troupes enneuies.

Ayant pris possession de cette place, Iphicrate qui avait appris par les Égyptiens captifs que Memphis n'avait pas de garnison, proposa au général pergan an d'attaquer tout de suite la capitale d'Égypte et de s'en emparer par un coup de main. Soit par jalousie soit par peur Pharmabaze ne consentit pas à ce plan d'Iphicrate qui voulait marcher avec ses Grecs vers Memphis. De cette manière los Égyptiens gagoèreut le temps nécessaire pour concentrer leurs troupes à Memphis et pour envoyer une autre armée à l'embouchure mendésienne. A la bataille de Mendés les Persans essayèrent une défaite entière. Par malheur pour les ennemis, le Nil commença à croître et à inonder les plaines du Delta, de sorte que Pharmabaze, désespéré, préféra quitter l'Égypte et retourner en Asie. Iphicrate de peur d'étre accusé et condanné par les faux rapports du général persan, fit voils secrètement pour Athènes. C'est ainsi que la guerre entre Nectanébès et Artaxerxès II se termina en faveur du premier. L'Égypte fut délivrée, mais seulement pour quelque teups, de l'ennemi infatigable.

Des troubles et des désordres, qui éclatèrent après ces événements au sein de la famille du roi Artaxerxès et dans l'empire persan, mirent des obstacles au dessein d'Artaxerxès de préparer une nouvelle expédition contre l'Égypte. Mais lorsque le roi égyptien Téos ou, comme il est appelé par les anteurs grecs, Tachos succéda à Nectacbès, la guerre fut entreprise de nonveau, mais cette fois de la part des Égruiéens.

#### Téos (360 - 358 av. J. Chr.)

Nous ne possédons pas, sur les monuments, les cartouches hieroglyphiques de ce roi. Cependant suivant l'écriture démotique de son nom de famille, qui se rencontre dans les carrières de Gebel Mokattam, il suppose en écriture hiéroglyphique la forme çet-ĥo ou çe-ĥo (344).

Lorsque les habitants des côtes asiatiques de la Méditerrance se souleviernt contre l'autorité persane, l'éos crut devoir profiter d'une occasion aussi favorable de faire la guerre à Artaxeraès. Ses troupes militaires, parmi lesquelles il y avait une grande partie de mercenaires grees, surtout des Lacédimoines, étaites componées de 80,000 Égyptiens, de 10,000 frees et d'une flotto de deux cents vaisseaux. Agésilaos qui avait été envoyé comme général au roi égyptien, avec une troupe de soldats lacédémoinens, commandait les mercenaires, la foite fui soule se ordres de l'Atheine Chabrias.

Il n'y a pas de doute que cette armée-là, avec le génie de ses chefs, aurait obtenu les succès les plus assurés sur le pouvoir persan, si le roi égyptien Téos n'avait pas agi de manière à contrarier tous les desseins des généraux étrangers.

Daniel In Capyle

D'abord, en exigeant de l'argent, de toutes les façons non seulement du peuple égyptien, mais aussi de la caste des prêtres, il attira la colère des Égyptiens sur hi. Puis au fieu d'obéir à la proposition d'Agésilaos, qui hi conscillait de ne pas quitter son pays pendant que l'armée allait attaquer les Perses en Asie, il se fit remplacer en Égypte par son gouverneur Tées, et partit comme général en chef avec l'armée égyptienne pour la Phénicie.

Nous devons la connaissance du nom de Téos, gouverneur d'Égypte pendant l'absence du roi Téos, à une bande d'hiéroglyphes qui eutoure un des plus beaux sarcophages du mussée de Berlín. Ce sarcophage appartenait à un grand personnage nommé N°c l. t. ne be l'(Nectanébos) dont voici la généalogie complétée par la notine des anciens que Nectanébos du cousin germain du roi Téos:

Le vieux Agésilos qui avait espéré d'avoir dans la guerre le commandement en chef et qui, de plns, fint blessé par le roi Téos par des paroles offensantes, ne dut pas manquer longtemps l'oceasion de se venger. Après que l'armée fit sortie d'Égypte et pendant qu'elle eampait sous les ordres du roi Téos

y M. Lepaius, dans son Koenigbuch pl. I. No. 674, a transerii le nom du piec de Nestanôbo II par Suter-ho, e n donanta î hiincôptylpa que nous lisona [et, [et et qui représente la figure d'un eynocéphale, la valeur du mot suten. Mais il fuet remarques que dans l'époque postérieure du style hirócylphique, le quosocéphale pris phonétiquement, a partout la valeur de la lettre que nous transerivons par E. Outre d'autres variante, la mellieure preuve de sette letture proposité est flournie par le papyrus hieratique d'une momié d'enfant gree, au musée de Berlin. L'inscripa los hieratiques l'appelle Tai-fa-n.....li (et posits indiquent la place qu'ocupe le cynocriphale) tandis que dans le papyrus hiératique il est nommé Tai-sia-n... l'est-l'os, proprement; ; l'enfint de Téso ou Taebou. Dans l'inscription greeque tracée comme la légende hiérodyphique sur le erevoeil de la momie, ce nême nom et rendu (EXCAOCC. L.), le mod expysitien que Namedon ranserit Tôto, les suteurs classiques Taebos, est exprimé par Saós, conformément à la valeur étrangère de la lettre (f (t on s) à Proville gree.

en Phénicie, le gouverneur Téos prépara une défection générale aux Égyptiens. Son fils Nectanébus occupie en Phénicie d'opérations militaires, reçut les ordres de rétourner dans sa patrie pour y être couronné roi d'Égypte. Les solfiats et les officiers qui accompagnaient Nectanébos, se rangièrent de son parti et Téos, le roi détôné, éfriny de la défection générale, se sauva à la cour de son ennemi, le roi Artaxerxès, qui le reçut avec bienveillance en le chargeant du commandement de Expédition persance contre l'Égypte.

Quoique le nom de famille de ce prince soit bien différent du nom porté par le Nettandès que nous avous désigné le premier, les anciens n'ont put distinguer graudement la prononciation des deux noms égyptiens en question. Ils appellent généralement le premier Necht- ou Nectanébès en Nectanébis, l'autre Nectanébos (.v.), unis comme la différence des deux nons, par la terminaison seule, n'est pas observée par tous les auteurs, nous préférons admettre la distinction de deux Nectanébos.

Le notre, en égyptien Necht-neb-ef, retourna donc en Égypte et se fit proclamer roi du pays entier. Sa descendance d'une famille royale lui assura le droit légitime à la couronne auprès des Égyptiens. Agésilaos se déclara de son parti, de sorte que Nectanébos II n'avait à craindre qu'un prince de la maison mendésienne qui alla s'opposer à la royauté du nouveau pharaou. Au lien de suivre le conseil d'Agésilaos qui lui proposait d'accepter une bataille avec le prince de Mendès et avec l'armée ennemie composée de 100,000 hommes, il préféra se retirer dans une grande ville (Tanis? Tava?) où il fut assiégé par les tronpes du Mendésien, qui lui conpa les vivres. A la fin, ce ne fit que la bravoure et le talent militaire de son général grec qui lui sauvèrent la vie et la couronne. Les Grecs sons les ordres d'Agésilaos firent une viguorense sortie pendant la mit, et dans une grande bataille, l'armée du prétendant, quoique supérieure par son nombre, fut battue et défaite par le général grec, qui ainsi délivra le roi Nectanébus II d'une position désespérée. Honoré par de riches cadeaux de la part du pharaon, le vieux Agésilaos en retournant à Sparte par Cyrène, fut frappé de mort,

Sur ces entrefaits le roi persan Artaxerxès II mourut et son fils Artaxerxès surnommé Ochus lui succéda. Déjà du vivant de son père, il avait fait la guerre à Nectanébos II, sans avoir obtenu le moindre succès. Le roi égyptien dont les soldats étaient commandès par deux généraux grecs de distincnion, triompha de l'armée persane, qui était abandonnée à l'ignorance et a l'inertie des lieutenants préposés par le prince absent Ochus, pour défendre les places importantes.

Une nouvelle guerre contre l'Égypte s'alluma bientôt après, par suite d'une alliance que les Phéniciens avaient faite avec Nectanébos. Le pharaon envoya au roi de Sidon, Teunès, un corps de 4,000 mecrenaires grees ayant pour chef un certain Mentor. La trahison du roi Tennès prépara à la ville Sidon la unie entière. Ochus la prit, mit le feux aux maisons, pilla et tunou les habitants. Après ce massacre les Phéniciens rentrèrent sons la domination persane et Ochus se prépara à marcher contre les Égyptiens. Son armée augmentée par des troupes auxiliaires greeques surtout de Thèbes et d'Argos, franchit la frontière d'Égypte après avoir perdu un grand nombre d'hommes aux cudroits appelés les goutires, et campa près de la forteresse l'éluse, defendue par le ginéria gree Polyphron.

Les Égyptieus de leur côté n'avaient rieu négligé pour fortifier les fronbenchures du Nil étaient protégies par des constructions; une flotte bien équipée naviguait sur les branches et les canaux de ce fleuve, et une ligne de toute sorte de fortifications déféndait l'entrée du côté de la terre ferne. En outre Nectanébos avait une armée de 100,000 hommes, parmi eux 20,000 Grees et le même nombre de troupes africaiues; mais au lieu d'abandonner à ses généraux grees le commandement en chef peudant la guerre, ce flut hil-même qui voulut diriger toutes les operations, malgré la grande ignorance qu'il avait en matères militaires.

La guerre offensive commença par le siège de Pébase. Sou commandant Polyphron avec sa garnison résisto spinitafriement à tous les efforts de sa saiséganta composés pour la plupart de soldiers grecs. Mais lorsque ces derniers eurent obteun quelques avantages sur la garnison de Pébase, Nectandoos se retira à la háte à Memphis, qui detti fortifiée pour résister aux attaques du debors. Alors les soldats grecs renfermés à Pébase se voyant abandonnés par le pharano, se renierent au roi persan sous condition de libre sortie. Enfin la grande ville de Binbastus, de peur d'un sort semblable à celui que Sidon avait subi, ayant imité l'exemple des Pélusiotes, Nectanébos ne pensa plus à défendre la citadelle de Memphis, mais sentiti l'échement avec ses trésors, ne Éthiopie.

C'est ainsi que le deraier pharaon de l'empire égyptien honora le souveuir de ses glorieux devanciers. Toute sa renommée n'est due qu'à ses connaissances prétendues comme magicien. Dès ce moment la couronne de la haute et de la basse Égypte fut à jamais perchie pour les descendants des familles royales intigiues. L'Égypte devint la proie de conquérants étraugers et nous aurons le triste spectacle de voir comme de siècle en siècle, l'aucienne grandeur et l'ancienne puissance du nom égyptien fait place à une faiblesse et à une iuactivité dont l'histoire heurensement n'offre que peu d'exemples.

Avant de terminer ce premier livre de notre histoire d'Égypte, qu'il nous soit permis de jetter un coup d'oeil sur l'histoire monumentale de la dernière époque que nous venons de connaître.

Loin de montrer le moindre vestiges d'une décadence de l'art, les monuments qui datent des dernières dynasties de l'empire égyptien, offrent le même style que nous admirons dans les ocuvres de la dynastie satte. Le bean sarcophage que le roi Xâbas (339), appartenant probablement à la vingt-huitième dynastie, consacra à un Apis mort, les sculptures de Néphéritès I" à Karnac, les restes de statues brisées du roi Achoris à Alexandrie et au Caire, et les restaurations faites par le même roi au temple d'Ammon à Médinet-Abou; le sarcophage magnifique du premier Nectanébos découvert à Alexandrie et conservé anjourd'hui au musée britannique, les sculptures du même roi à Behbeyt et au temple de Chonsou à Karnac, l'obélisque retrouvé au Caire et dédié par le roi au dieu Toth, de même que le sarcophage d'un certain Il or-po-tâ mort l'an 15 du pharaon Necht-hor-heb et la belle stèle dont le vice-roi Méhemed-Ali fit cadeau au prince Metternich; les constructions du roi Nectanébos II sur l'île de Philac et ses sculptures à Karnac; tous ces monuments et bien d'autres encore fournissent les meilleurs exemples du style plein de goût et d'élegance dans l'exécution qui régnait pendant l'époque indiquée, dans les produits artistiques. Les anciennes carrières étaient exploitées pour en tirer des pierres pour de nouvelles constructions. Les noms des rois Achoris et des deux Nectauébos gravés sur le roc des carrières de Mokatam et de Hamamat en sont des preuves suffisantes. La décadence de l'art ne commence que sous · les Ptolémées.

Fin de la première partie de l'histoire d'Égypte,

## CHAPITRE XVIII.

## CANON CHRONOLOGIQUE

## DES ROIS D'ÉGYPTE

DE MÉNÈS JUSQU'A NECTANÉBOS II.

|    | Noms<br>dans Manéthon | Noms<br>monumentaux |     | Durée<br>de<br>règne | Dates<br>avant J. Ch. | Dynasties<br>collatérales |
|----|-----------------------|---------------------|-----|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|    |                       |                     | Nº. | ans                  |                       |                           |
|    | I™ Dyna               | stie. Thinite.      |     | 253                  | 4455-4202             | 1                         |
| 1. | Ménès                 | Ména                | 1   | 62                   | 1                     |                           |
| 2. | Athotis               | A - Taund           | 2   | 47*                  | 1                     |                           |
| 3. | Kenchenès             |                     |     | 31                   |                       |                           |
| 4. | Ouénéphès             |                     |     | 23                   | 1                     |                           |
| 5. | Ousaphaès             |                     |     | 20                   |                       |                           |
| 6. | Miébis                |                     |     | 26                   | 1                     |                           |
| 7. | Sémempsès             |                     |     | 18                   |                       |                           |
| 8. | Biénéchès             |                     |     | 26                   |                       |                           |
|    | II. Dyna              | astie. Thinite.     |     | 302                  | 4202-3900             |                           |
| 1. | Boéthos               | Baou                | 8   | 88                   |                       |                           |
| 2. | Kaiéchos              | kå                  | 9   | 39                   |                       |                           |
| 3. | Binothris             | , neter-n           | 10  | 47                   | į l                   |                           |
| 4. | Tlas                  |                     |     | 17                   |                       | 1                         |
| 5. | Sethenès              | Send                | 12  | 41                   |                       |                           |
| 6. | Chairès               |                     |     | 17                   |                       |                           |
| 7. | Népherchérès          |                     |     | 25                   |                       |                           |
| 8. | Sésochris             |                     |     | 48                   |                       |                           |
| 9. | Chénérès              |                     |     | 30                   |                       |                           |
|    | III Dyna              | stie. Memphite      |     | 214                  | 3900-3686             |                           |
| 1. | Néchérophès           | 1                   |     | 28                   | 1                     |                           |
| 2. | Tosorthros            |                     |     | 29                   |                       |                           |

| d      | Noms<br>ans Manéthon   | Noms<br>monumentaux |     | Durée<br>de<br>règne | Dates<br>avant J. Ch. | Dynasties<br>eollatérales |
|--------|------------------------|---------------------|-----|----------------------|-----------------------|---------------------------|
|        |                        |                     | No. | ans                  |                       |                           |
| з. Т   | vris                   |                     |     | 7                    |                       |                           |
|        | lésochris              |                     |     | 17                   |                       |                           |
| 5. S   | oyphis                 |                     |     | 16                   |                       |                           |
|        | osertasis              |                     |     | 19                   |                       |                           |
| 7. A   | chès                   |                     |     | 42                   |                       |                           |
| 8. S   | éphouris               | (Snéfrou?)          | 43  | 30                   |                       |                           |
| 9. K   | erphérès               | , ,                 |     | 26                   |                       |                           |
|        |                        | stie. Memphite      |     | 284                  | 3686-3402             |                           |
| ı.   s | oris                   |                     | 19  | 29                   |                       |                           |
|        | ouphis I <sup>er</sup> | Choufaou, Chuoun    |     |                      |                       |                           |
| -   ~  | - apart                | Chonfon             | 20  | 63                   |                       |                           |
| 3. S   | ouphis II              | Châfrà              | 21  | 66                   |                       |                           |
| 4. N   | Ienchérès .            | Men-kå-rå           | 25  | 63                   |                       |                           |
| 5. R   | latoisès               |                     |     | 25                   |                       |                           |
| 6. R   | Bichérès               |                     |     | 22                   |                       |                           |
| 7. S   | éberchérès             |                     |     | 7                    |                       |                           |
| в. Т   | hamphthis              |                     |     | 9                    |                       |                           |
|        | V. Dynas               | tie. Memphite.      |     | 198*                 | 3402-3204             |                           |
| 1. 6   | )userchérès            | Ouser-kåf           | 30  | 28                   |                       |                           |
|        |                        | trois rois, parm    | i   | ) 4                  |                       |                           |
|        |                        | eux:                |     | 2                    |                       |                           |
| 2. S   | ieplirès               | Såhou-rå            | 31  | 7                    |                       |                           |
|        |                        |                     |     | 12                   | 1                     |                           |
| 3. N   | lépherchérès           | Nefer-ar-kå-rå      | 34  | 8                    |                       |                           |
| 4. S   | isirès                 | Ouserură            | 36  | 7                    |                       |                           |
| 5. C   | Chérès                 |                     |     | [20]                 |                       |                           |
| 6.   H | lathourès              |                     |     | [44]                 |                       |                           |
| 7. N   | fenchérès              | Menkåhor            | 39  | 8*                   |                       |                           |
| 8. T   | atchérès               | Ded                 | 40  | 28*                  |                       |                           |
| 9. C   | nnos                   | Ounas               | 41  | 30*                  |                       |                           |
|        | VI Dyna                | stie, Memphite      |     | 203                  | 3204-3001             |                           |
| 1. 0   | Othoès                 | Atj                 | 47  | 30                   |                       |                           |
| 2. P   | bios                   | Teta                | 48  | 53                   |                       |                           |
| 3. M   | éthonsouphis           | Imhotp              | 49  | 7                    | 1                     |                           |
|        | hiops                  | Pepi                | 50  | 100                  | F .                   |                           |
|        | enthésouphis           |                     | 51  | 1                    | B 1                   |                           |

|    | Noms<br>dans Manéthon | Noms<br>monumentaux                                                                                                          | Durée<br>de<br>règne | Dates<br>avant J. Ch. | Dynasties<br>eollatérales                                                                                                                      |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _  |                       | N°.                                                                                                                          | ans                  |                       |                                                                                                                                                |
| 6. | Nitocris              | Nit-aqer 52<br>Nefer-kå 53<br>Neferes 54<br>ab 55                                                                            | 12                   |                       | VIIº dynastie, illégitime d'ori-<br>gine Memphite ne dure que<br>70 jours.<br>Voici deux autres dynasties qui<br>apparticement à cette époque: |
|    |                       | 56                                                                                                                           |                      |                       | IX. Dyn. Heraelé opolite.                                                                                                                      |
|    | VIII* Dyn             | astie. Memphite.                                                                                                             | 146                  | 3001-2855             | 4 rois — 100 ans.<br>Xº Dvn. Héra eléopolite.                                                                                                  |
|    |                       | Deux rois 57-58                                                                                                              |                      |                       | 19 rois - 185 ans.                                                                                                                             |
|    | 9 rois                | Nefer-kå-rå 59<br>Chrodj 60                                                                                                  |                      |                       | 10 1018 — 100 2115.                                                                                                                            |
|    | 1                     | Se 61                                                                                                                        |                      |                       |                                                                                                                                                |
|    |                       | 62                                                                                                                           |                      |                       |                                                                                                                                                |
|    |                       | Our 63                                                                                                                       |                      |                       |                                                                                                                                                |
|    |                       | Meh 64                                                                                                                       |                      | 1 1                   |                                                                                                                                                |
|    |                       | H 65<br>encore huit rois 66—73                                                                                               |                      |                       |                                                                                                                                                |
|    | W. D.                 |                                                                                                                              | 43                   | 2855-2812             |                                                                                                                                                |
|    | XI Dyna               | stie. Diospolite. Six rois, selon le Ca- non de Turin. Selon les monuments, il faut y compter les Antef et les Mentouho- tep |                      | 2033-2012             |                                                                                                                                                |
|    | XII Dyna              | stie. Diospolite.                                                                                                            | 213*                 | 2812-2599             |                                                                                                                                                |
|    |                       | Amenemhà la 102                                                                                                              | 9*                   | 2812                  |                                                                                                                                                |
| 2. | Sésonchis             | Ousertesen I <sup>er</sup> 103                                                                                               | 46                   | 2803                  |                                                                                                                                                |
| 3. | Ammanémès             | Amenemhå II 104                                                                                                              | 38                   | 2757                  |                                                                                                                                                |
| ŀ. | Sésostris             | Ousertesen II 105                                                                                                            | 28°                  | 2719                  |                                                                                                                                                |
| ò. | Lamarès               | Ousertesen III 106                                                                                                           | 38*                  | 2691                  |                                                                                                                                                |
| i. | Amérès                | Amenemhå III 107                                                                                                             | 42                   | 2653                  |                                                                                                                                                |
| 7. | Aménémès              | Amenemhà IV 108                                                                                                              | 8                    | 2611                  |                                                                                                                                                |
| 8. | Skémiophris           | Rå-sebek-nefrou 109                                                                                                          | 4                    | 2603-2599             |                                                                                                                                                |
|    | XIII Dyn              | astie. Diospolite.                                                                                                           | 453                  | 2599-2246             | XIV Dyn. Xoite. 484 ans.                                                                                                                       |
| •  | 60 rois               | 60 rois, parmi eux:                                                                                                          | 1                    |                       | 2599 — 2115.<br>76 rois régnant simultanément                                                                                                  |
|    |                       | Sebek-hotep I" 110                                                                                                           |                      |                       | avec les Diospolites dans la<br>basse Égypte.                                                                                                  |
|    |                       | Sebek-hotep II 120                                                                                                           |                      |                       | passe relieve                                                                                                                                  |

|    | Noms<br>dans Manéthon | Noms<br>monumentaux                                        | Durée<br>de<br>régne | Dates<br>avant J, Ch. | Dynasties<br>collatérales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | Sebek-hotep III 123<br>Sebek-hotep IV 124                  | ans                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                       | Sebek-hotep V 129<br>Nefer-hotep I" 130                    |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                       | Sebek-hotep VI 132<br>Sebek-hotep VII 133                  |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                       | Sebek-hotep VIII 190                                       |                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | XV* Dyna              | stie. Diospolite.                                          | 250                  | 21461896              | (NIII Dynastic<br>Ravia Arabea)<br>2115 incursion des Sanon on<br>Arabes en Espute (par. 75)<br>ils y restent 511 aus sous la<br>domination des rois de leur<br>nation.<br>I'r Dynastie des rois<br>200 ans, de 218.<br>200 ans, de 218.<br>2. Banon 4 2006<br>3. Apachass 37 2002<br>4. Apophis 61 2015<br>5. Januas 50 1964<br>6. Assis 49 1904 |
|    |                       | stie. Diospolite,<br>dernier pharaon de<br>cette dynastie: | 190                  | 1896-1706             | Autre dynastie des rois<br>arabes.<br>251 aus, de 1855—1601.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                       | Tâu-àå-qân 236 A.                                          |                      | 1796                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                       | astie. Diospolite.                                         | 242                  | 1706-1464             | pasteur Apepj, ou Apepa<br>(No. 236 B.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. | Amosis<br>Chebron     | Aåhmes 237                                                 | 25                   | 1706                  | Ç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Aménophis             | [Nefrouari]<br>Amenhotep I <sup>st</sup> 239               | 13                   | 1681                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Amessès               | Taudmes I** 241                                            | 21                   | 1668                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Méphrès               | Tâuudmes II 243                                            | 22                   | 1647                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | Méphra-<br>mouthosis  | Tâuudmes III 246                                           | 48                   | 1625                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|            | Noms<br>dans Manéthon | Noms<br>monumentaux                                      | Durée<br>de<br>règne | Dates<br>avant J, Cb. | Dynasties<br>collatérales                      |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|            |                       | N°.                                                      | ans                  |                       |                                                |
| 7.<br>8.   | Thmosis<br>Aménophis  | Amenhotep II  248<br>Taundmes IV  249                    | 31                   | 1577                  |                                                |
| 9.         | Horus                 | Amenhotep III 251                                        | 37                   | 1546.                 |                                                |
| 10.        | Akenehérès            | 1                                                        |                      | i                     |                                                |
| 11.        | Rathothis             | 4 rois illégitimes:                                      | 33                   | 1509                  |                                                |
| 12.        | Akenchérès            | 4 Tols integrance.                                       | 00                   | 1505                  |                                                |
| 13.<br>14. | Akenchérès            | Horemheb 263                                             | 12                   | 1476                  |                                                |
| 14.        | Armaïs                |                                                          |                      |                       |                                                |
|            |                       | astie. Diospolite.                                       | 170                  | 1464 - 1288           |                                                |
| 1.         | Ramsès                | Råmessou I** 265                                         | 6                    | 1464                  | i                                              |
| 2.         | Séthos                | Sétj I <sup>er</sup> 266                                 | 51                   | 1458                  | r                                              |
| 3.         | Rampsès               | Råmesson II 268                                          | 66                   | 1407                  |                                                |
| 4.         | Ménephthès            | Merneptah I <sup>er</sup> 275                            | 20                   | 1341                  |                                                |
| 5.         | [Séthos]              | Setj II<br>Merneptåh II 279                              | 21                   | 1321                  |                                                |
| 6.         | Amenemès              | Amenmesès 277<br>Siptâh 280)                             | 5                    | 1300                  | ;                                              |
| 7.         | Thoueris              | et sa femme<br>Tåouser                                   | 7                    | 1295                  |                                                |
|            | XX* Dyna              | stie, Diospolite.                                        | 178                  | 1288-1110             |                                                |
|            | All Dyna              | 1. Ràmsès III 283<br>2. Ràmsès IV 284<br>3. Ràmsès V 286 |                      | 1288                  |                                                |
|            |                       | 4. Råmsès VI 287<br>5. Råmsès VII 288                    |                      |                       |                                                |
|            |                       | 6. Rámsès VIII 289                                       |                      |                       |                                                |
|            |                       | 7. Toum-meri 290                                         | ì                    |                       |                                                |
|            |                       | 8. Rámsès IX 291                                         |                      | i                     |                                                |
|            |                       | 9. Rámsés X 292                                          | 1                    |                       |                                                |
|            |                       | 10. Rámsès XI 293                                        | 1                    |                       |                                                |
|            |                       | 11. Rámsès XII 294                                       | 1                    |                       |                                                |
|            |                       | 12. Rånisès XIII 296                                     | i                    |                       |                                                |
|            | VVIAD                 |                                                          |                      |                       | Dynastie de grandsprêtres<br>d'Ammon à Thèbes: |
|            |                       | nastie. Tanite.                                          | 130                  | 1110-980              | 1. Her-fior (297)                              |
| 1.         | Smendès               | Bå-n-ded (?)                                             | 26                   | 1110                  | 2. Pái-ánch (298)                              |
| 2.         | Psousennès            | 0.0.10.0                                                 | 41                   | 1084                  | 3. Pai-necem (299)                             |
| 3.         | Nephercheres          | (Nefer-kå-rå)                                            | 4                    | 1043                  | 4. Rå-men-cheper (300)                         |

|          | Noms<br>dans Manéthon               | Noms<br>monumentan                | x   | Durée<br>de<br>règne | Dates<br>avant J. Ch, | Dynasties<br>collatérales                                                |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|          |                                     |                                   | No. | ans                  |                       |                                                                          |
| 4.<br>5. | Aménophthis<br>Osorcho              | (Meri-n-ptåh)<br>Ouåsorkån        |     | 9                    | 1039<br>1030          | 1                                                                        |
| 6.<br>7. | Psinachès<br>Psousennès             | P.seb-n-chà ·<br>[Śåśånq, régent] | 301 | 9<br>35              | 1024<br>1015          |                                                                          |
|          |                                     | astie. Bubast                     |     | 170*                 | 980-810               |                                                                          |
| 1.       | Sésonchosis                         | Śâśâng I <sup>er</sup>            | 304 | 21                   | 980                   |                                                                          |
| 2.       | Osorthon                            | Ouåsorkån I**                     | 305 | 15                   | 959                   |                                                                          |
| 3.       |                                     | Tckelot I"                        | 306 | 1+x                  | 944                   |                                                                          |
| 4.       | Rois anonymes                       | Quåsorkån II                      | 307 | 22+x                 | vers 940              |                                                                          |
| 5.       | ,                                   | Śāśāng II                         | 308 | 1+x                  | ? -915                |                                                                          |
| 6.       | Takelothis                          | Tekelot II                        | 309 | 13                   | 915                   | 1                                                                        |
| 7.       | 1                                   | Śāśāng III                        | 310 | 51                   | 902                   |                                                                          |
| 8.       | Rois anonymes                       | Påchi                             | 311 | 1+x                  | 851                   | l I                                                                      |
| 9.       | ,                                   | Śāśāng IV                         | 312 | 36+x                 | 810                   | ) (                                                                      |
| ***      | XXIII D                             | vnastie. Tani                     | ie. | 89                   | 810-721               |                                                                          |
| 1.       | Petoubastès                         | Petsåbåst                         | 313 | 40                   | 810                   |                                                                          |
| 2.       | Osorchon                            | Ouåsorkån                         | 314 | 8                    | 770                   |                                                                          |
| 3.       | Psammus                             | Psåmout                           | 315 | 10                   | 762                   |                                                                          |
| 4.       | Zet (Tne-<br>phachthus?)            |                                   | _   | 31                   | 752                   |                                                                          |
|          | XXIV. I                             | ynastie. Sarte                    |     | 35°                  | 721-686               |                                                                          |
| 1.       | Bocchoris                           | Bek-n-renf                        | 316 | 6                    | 721-715               | XXV <sup>e</sup> Dynastie, Éthiopienne<br>50 ans, de 715—665 av. J. Chr. |
|          |                                     |                                   |     | 152*                 | 686-                  | l, Sabakon Sabaqa (320) 8 715                                            |
|          |                                     | ynastic, Salte                    |     | 7                    | 686                   | 2. Sébichos Sabataqa(321) 14 707                                         |
| 1.       | Stephinatès                         |                                   |     | 6                    | 679                   | 3. Tarkos Tahalqa (322) 28 693                                           |
| 2.       | Néchepsos<br>Néchao I <sup>er</sup> | (Nekåou I")                       | 1   | 8                    | 673                   |                                                                          |
| 4.       | Psammé-                             | Psemfek I                         | 324 | 54                   | 665                   |                                                                          |
| 5.       | tichus I <sup>er</sup><br>Néchao II | Nekâou II                         | 326 | 16*                  | 611                   |                                                                          |
| 6.       | Psammé-<br>tichus II                | Psemick II                        | 328 | 5*                   | 595                   | 7.                                                                       |
| 7.       | Ouaphris                            | Ouâhhetprà                        | 330 | 19                   | 590                   |                                                                          |
| 8.       | Amosis                              | Aåhmes                            | 331 | 44                   | 571                   | 1                                                                        |
| 9.       | Psamme-<br>cheritès                 | Psemtek III                       | 334 | 1/2                  | 527                   | 1                                                                        |

|                | Noms<br>dans Manéthon                                                 | Noms<br>monumentar                  | ux                  | Durée<br>de<br>règne | Dates<br>avant J. C                                       | Dynasties<br>collatérales                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | XXVIII                                                                | Dynastie. Saï                       | N⁴.<br>te           | ans<br>128           |                                                           | Dynastie. Perse.<br>ans de 527 – 405.                                                                             |
|                | Amyrtée I <sup>ee</sup><br>Pausiris                                   | Xâbus (?)                           | 339                 | 4. Art<br>5. Xe      | rius ler<br>rxès ler<br>axerxès ler<br>rxès II<br>gdianus | X. J. Chr. Kambatt (335) 5 sus 527  Niarious (336) 36 521  Cheśirś (337) 21 486  Artáchesese (336) 41 465  17 424 |
|                | Amyrtée II                                                            | Amenred                             | 340                 | ans<br>6             | 405                                                       | 1                                                                                                                 |
|                |                                                                       | stie. Mendési                       | ienne               | . 21                 | 399-37                                                    | 8                                                                                                                 |
| 1.<br>2.<br>3. | Népheritès I <sup>st</sup><br>Achoris<br>Psammouthis<br>Népheritès II |                                     | 341<br>342          | 6<br>13<br>1<br>'/4  | 399<br>393<br>380<br>379                                  | Particular description                                                                                            |
| 1.             |                                                                       | tie. Sébenny<br>Nechthorheb<br>Zeho | tique<br>343<br>344 | 38                   | 378—34<br>378<br>360                                      | 0                                                                                                                 |
| 3.             |                                                                       |                                     | 345                 | 18                   | 358-34                                                    | 0                                                                                                                 |

Tontes les corrections, dans les chiffres de Manéthon, sont marquées par le signe ".

Imprimeria d'Unger frères. Berliu.

## ERRATA.

La plapart des fautes qui sont aurrenas dans l'impression de cet ouvrage et dont je présente aux lecteurs la liste suivante, sont dues à la négligence du premier correctour, quolque ne français, qui était chargé de la révision de la première partie de cet ouvrage. Il y en aura encere d'autres qui seront échappées à mon attention et pour lesquelles l'implore l'indiquence des lectours.

| pour lesquelles j'implore l'indulgence des le                     | ecteurs.                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Page 7 lign. 20 très lisez très-                                  | Page 38 lign. 14 plutôt lizez plus tôt        |
| dern lign. è revenir linez de revenir                             | . lign. 17 Ouserka lizez Ouserkaf             |
| . 13 lign. 14 en s'operçuit lizez on s'aperçuit                   | . lign. 36 revoquer 11 ze e revoquer          |
| , iign 24 q'un lizez qu'nn                                        | . 42 lign 9 appellé lizez appelé              |
| , 16 lign. 11 et 12 très lines très-                              | 45 lign. 36 memoire lixez mémoire             |
| , 17 lign. 10 côte linez côté                                     | 46 lign. 28 vralsemblabe lise e vroisembloble |
| , lign 22 et 35 très lieez très-                                  | 49 lign. 14 ontérieurez lizez antérieura      |
| , 18 lign. 2 et 6 très lises trèz- et niusi en-                   | à le Thébaide lizez en Th.                    |
| core quelques fois plus bas.                                      | . 51 lign. 10 Thebuide lises Thibuide         |
| lign. 7 médécin lizes médecin                                     | 53 lign. 3 dyneste lizez dynaztie             |
| lign. 8 reflexionz lize e réflexions                              | , lign 11 mois lisco mais                     |
| lign. 11 quelque llsez quelquez                                   | lign. 21 le mémoire s'est conservé lince      |
| 22 lign. 25 N° 20 li zee N° 18.                                   | le mémoire s'est conservée                    |
| " 23 lign. 1 verocité lizez vérneité                              | 55 lign. 18 Ja linez Je                       |
| 24 lign. 17 premiere lixe e première                              | . lign. 21 ennemies lixez ennemis             |
| lign. 22 enséveils lieez ensevell                                 | . 56 lign. 4 3000 lines 3,000                 |
| , dzrn. llgn. me-tiers lizez mé-tiers                             | . liga. 10 n'existe lisce n'existe de         |
| " 27 lign. 3 1461 ans civile lisce 1,461 années                   | dern. lign. apportenente lizee apportenzat    |
| eívilee                                                           | . 57 lign. 8 appartint liece opportint        |
| . " lign. 10 répondants de lisez répondent à                      | , 60 lign. 20 ognon lises oignon              |
| " 29 lign. 1 miraclez produits lieee merveillez                   | . 63 lign. 20 nomarche lieez nomerque         |
| prodnites                                                         | . 78 lign 33 (937) lieez (236, A)             |
| <ul> <li>33 lign. 16 et 27 événements lises événements</li> </ul> | lign. 34 (236) lizez (236, B)                 |
| " 37 lign. 17 Sonphiz I lizee Sonphis Ier, et                     | , 96 lign. 36 Aå- lizez Åå-                   |
| zinsl partont                                                     | 104 lian, 24 fantières lisez frontières       |

Dans les planches qui secompaguent cet ouvrage, le lithographe a commis les fautes suivantes:

, 133 lign. 17 mål lizee måle

. 171 lign. 21 conronnee lieez conronnes etc.

Pl. XII. 252 lizez 248 Pl. XV. 225 lizez 328
2 251 249 229 329
2 249 251 234 334
3 248 252

, lign. 27 miracles lie ex merveilles

38 lign. 6 1000 lizes 1,000

. . lign. 10 3400 lizez 3,400

## TABLE DES MATIÈRES.

| hapitre l | Origine des anciens Égyptiens                                       |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| , II      | Du pays et de ses divisions politiques                              |     |
| , III     | L'Egypto avant Ména, premier roi du pays                            |     |
| <u>1V</u> | Mona, premier roi des Égyptions, et sos successeurs jusqu'à Ouna    | 18  |
| <u>v</u>  | Rois de la sixièmo jusqu'à la douzième dynastio                     |     |
| n VI      | Dynasties comprises entre la douzième et la dix-huitième            |     |
| » VII     | Rois de la dix-huitième dynastie                                    |     |
| , VIII    | Rois de la dix-neuvième dynastie                                    | . 1 |
| n 1X      | Rois de la vingtième dynastie                                       | . 1 |
| . X       |                                                                     |     |
| . XI      | Rois de la vingt-deuxième dynastie                                  | . 2 |
| - XII     | Vingt-troisième dynastie                                            | . 2 |
| - XIII    | Vingt-quatrième dynastie                                            |     |
| _ XIV     | Les Éthiopiens on Égypto                                            |     |
| - XV      | Vingt-sixième dynastie. Époque de la renaissance                    |     |
| XVI       | Vingt-septième dynastie                                             |     |
| XVII      | Derniers pharaons indigènes (dyn. XXVIII, XXIX, XXX)                |     |
| - XVIII   | Canon chronologique des rois d'Égypto de Ménès jusqu'à Nectanébos I |     |
| a         |                                                                     |     |

Fin de la Table des Matières

# PLANCHES



PLIL

| Towards Turner, Dil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land San           | I" dynastie Thinite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To a second a term for a second a secon | ( C C)             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Town of Friends of State of St | 9                  | ( ) SM .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Town of Friends of State of St | 10150511           | Francisco Contraction of the Con |
| Town of Friends of State of St | Tare John          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Canada Torrico Food  Canada To |                    | THE SEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s | 1000               | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The state of the s | 11/25 3            | , m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| To any to the second of the se |                    | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |                    | " = ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s | MILAT SEE          | VI JANON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Figurate Tuning 19  Figura |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Figurate funite  Figura | 1 2                | V TriDesur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Figurate function  Figurate func | 15-16-0N . :       | ( KIND Sail .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Figure to Trust of a second of the second of | NOO4 E PET         | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The second of th | 1 . T Man 2 milk D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tammar Transic Col.  Tammar Tr | MARIE .            | Vista in thinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Common de Principe De la companie de | 173. TO 011 161 10 | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TO THE PARTY OF TH |                    | VER TOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Commit a Train for of the commit and the committee of the committee o |                    | MAX Sent .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Commit a Train for of the commit and the committee of the committee o |                    | 13 P 7011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Common de Triris for of the common de Triris for of the common de  |                    | Mml ) 2024 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Common de Triris for of the common de Triris for of the common de  |                    | Me Care                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bare for His Computer of the C | CAR SOLUTION       | Sai "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The second of th | 1 1 3              | (0)(0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s | Va -a              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Membra Maraphite Amphite  A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                | The state of the s |
| Membra Maraphite Amphite  A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pam Jam "          | 1 2 1 1 2 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Membra Maraphite Amphite  A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12011.             | 1111 SVI a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$v41;7 . Enj 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S See .            | CO DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | [Idem fris] III dynastie Memphite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (型A)(1)(A) *       | (全点1)>無 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leshwiff, Nr.      | DryK-tthe, Lothe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Druck vT Metthe Derlin



| VI* dynastie            | - XI dynastie                      |
|-------------------------|------------------------------------|
|                         | :»                                 |
| FUDA!                   | [1] M.                             |
| VI dynastic Memphite    |                                    |
| 1 1 CC 10 1 222 1       |                                    |
|                         | - A                                |
| E-ADAL 19               | ( ) H                              |
| THOM :                  | . F                                |
|                         | 65                                 |
|                         |                                    |
| 2 Jan 34 34             |                                    |
| The rior "              | 6g                                 |
|                         | 71                                 |
| UEDS#"                  | 70                                 |
|                         | XI dynastic Thébaine (voir 94-101) |
| CELPSE!                 | 75                                 |
| - Self 36               | 76                                 |
| VIII' dynastie Memphite | 77                                 |
|                         |                                    |

Link v. E 9

DrwT Nettke Bealm

|                       | PLVI                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Table d' Abrdos       | (III) & EXPON                             |
|                       | ( <b>222</b> ) 4"                         |
|                       |                                           |
| miom "                |                                           |
| MINDSH E              | Elighta                                   |
| Acrib M               |                                           |
| Mand St.              | XII' dynastie. Diospolite.                |
| EDA 1 To Reserving    | Alla                                      |
| CII) 24               | -10%(UB)%!"                               |
|                       |                                           |
| Enjoyi .              | # C 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 |
| M.                    | <b>⊙</b> ∆≘                               |
|                       |                                           |
| (                     |                                           |
| M'dynastie. Thebaine. |                                           |
|                       |                                           |





| ħŧ. |
|-----|
| -5  |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 1   |
|     |
|     |
|     |

Rois des dynasties antérieures à la XVIII:

|                                         | PLX                          |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Chambre de Karnac                       | (121) 21 20                  |
|                                         | mlo off on                   |
| 110 J 7 100                             | 10000                        |
| (110) 22 M 401                          | 216                          |
| Canon de Turin Fragin Frag              | (T) 24 ***                   |
| *************************************** | Q-11024 11                   |
| (1) 24 to                               | (IA POSH ::                  |
| 205                                     | 100 Me 100                   |
| 206                                     | Caracter Constitution of the |
| 107 N TOT                               |                              |
| 6r 173<br>208                           | ( T ) 12 12                  |
|                                         |                              |
| 2 200 200                               | M ? D 2 215                  |
| € 126                                   | TA VAL TO                    |
| (1) M :11                               | E 163.                       |
| InkyE W                                 | DryNettke                    |



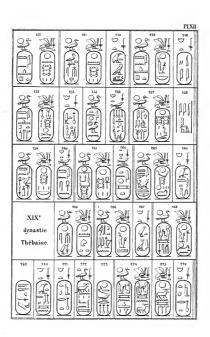

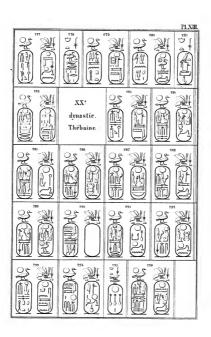



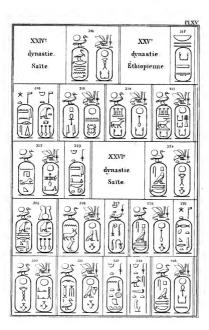

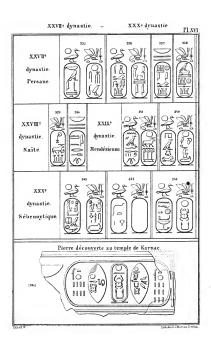







